

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





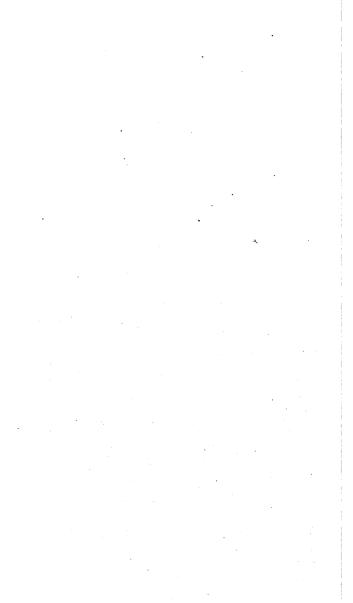

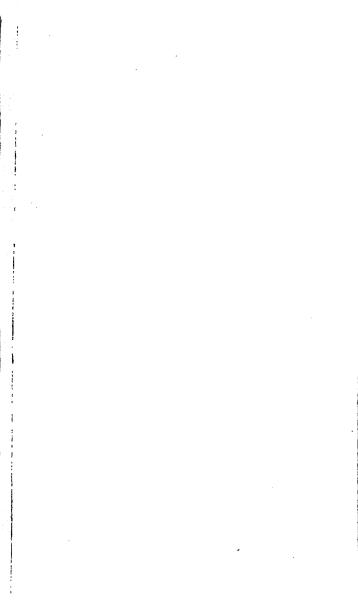

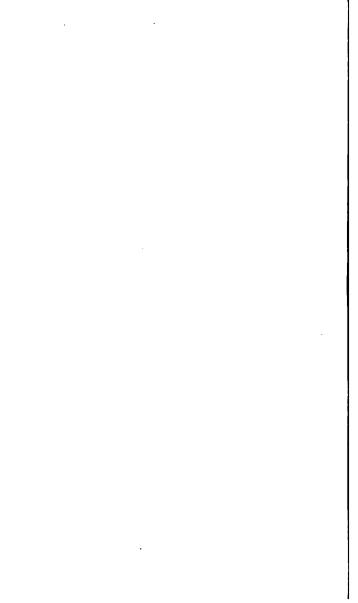

DGF

1106 B

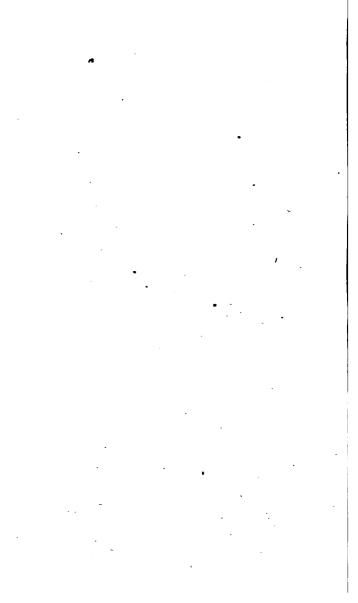

### **HISTOIRE**

DES

# SOCIÉTÉS SECRÈTES

DE L'ARMÉE.

### ADRIEN ÉGRON, IMPRIMEUR

DE S. A. R. MONSEIGNEUR LE DUC D'ANGOULÈME, rue des Noyers, n. 37.

# HISTOIRE

DES

## SOCIÉTÉS SECRÈTES

DE L'ARMÉE,

### ET DES CONSPIRATIONS MILITAIRES

QUI ONT EU POUR OBJET LA DESTRUCTION DU GOUVERNEMENT DE BONAPARTE.



GIDE FILS, RUE SAINT-MARC, N.º 20;
H. NICOLLE, A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE,
rue de Seine, n.º 19.

M. DCCC, XV.

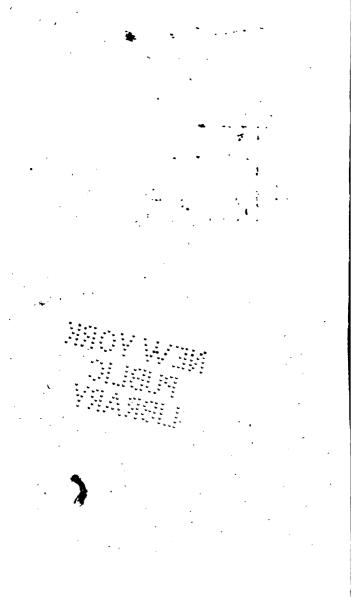

### TABLE

### DES CHAPITRES.

Introduction.

Pag.

CHAP. I. Origine des Philadelphes. — Le codonel

Oudet. — Postrait de ce preinier

chef de la conspiration des Philadelphes.

II

II. Révolution et nouvelle constitution des *Philadelphes*. — Distinction des grades. — Institution despotique d'un chef absolu sous le nom de *Censeur*.

33

| CHAP. III. | Premier âge des | Philadelphes       |
|------------|-----------------|--------------------|
|            | Censure d'Oude  | et. — Premier but. |
|            | Fédéralisme. –  | - République sé-   |
|            | quanoise.       | Pag.               |

40

IV. Introduction de la Société dans l'armée. — Procès d'Arena. — Soupçons de Bonaparte. — Suicide de Morgan. — Institution de la Légion d'Honneur empruntée aux Philadelphes.

<u>.</u>

Second âge des Philadelphes. —
Admission et Censure de Moreau. — Conspiration de Pichegra, inexactement appelée Conspiration de Moreau. — Hésitation de Moreau expliqué et justifiée par l'histoire des faits.

76

VI. Oudet rappelé à l'armée. — Conspiration de délivrance, ou première conspiration militaire pour

| sauver Moreau. — Institution de  |    |
|----------------------------------|----|
| la pro-Censure, créée par Moreau |    |
| en fageur d'Oudet.               | 11 |

6

### CHAP. VII. Seconde conspiration militaire des Philadelphes, connue sous le nom de Conspiration de T.... - Projet d'alliance. - Révélation de Méhée.

134

VIII. Troisième conspiration des Philadelphes, connue sous le nom d'Alliance. - Son histoire. -Ses résultats.

IX. Suite de la conjuration de l'Alliance. - Première conspiration de Mallet.

X. Insurrection du Tyrol. — Campagne de 1809. - Bataille de Wagram. - Mort d'Oudet.

196

XI. Etat de la France depuis la mort

### VIII TABLE DES CHAPITRES.

d'Oudet jusqu'à la seconde conspiration de Mallet. — Seconde conspiration de Mallet.

Conclusion.

Pag. 239

Pièces historiques et notes explicatives.

MIN DE LA TABLE.

HISTOIRE

### **HISTOIRE**

DES

# SOCIÉTÉS SECRÈTES

**DE L'ARMÉE.** 

INTRODUCTION.

Si le sujet que j'entreprends de traiter s'était offert à la plume de Salluste ou de Machiavel, le livre qui en serait sorti pourrait être recommandé avec confiance à tous

les payment tout les âges, comme un des plus précieux monumens de l'histoire. Les événemens qu'ils ont racentés, et que leur génie a revêtus d'un charme ci puissant; Staient bien loin de présenter le degré d'intérêt qui distingue ceux dont je vais faire le récit; et tel est le caractère de cesiderniers, qu'il me rassure, jusqu'à un certain point, sur ma propre insuffisance. Leur importance doit fixer l'attention du Lecteur et la somenir long-temps, sans qu'il soit besoin de leur prêter un genre de mén rite auquel je suis peut êtreincapable diate teindre. Qu'il me suffise d'établir le plas de cet ouvrage dans quelques lignes préliye - weeds her a test minaires.

A l'instant où Bonaparte s'élevait, il se formait en France un parti rival qui avait juré sa chube, et qui dernit l'opéner un jour. Ceme conspiration a duré, quators une, a embrassé tous les rangs, tous les dats de la spoiété, a'est étendue eurl'Eus

rope entière, et a fini par consommer la perte de la tyrannie, sans être soupcon, née, on du moins sans être connue. Souvent déjonée dans ses plans les plus bardis, dans ses tentatives les mieux combinées, elle n'a jamais été compromise en elle-même et pénétrée dans ses secrets essentiels. Elle a vu tember tour-à-tour ses chefe les plus distingués, ses agens les plus audavieur, mais elle leur a survécu; ecitoriours phissante au milieu-de ses ruines qui se réparaient sans cesse, elle n'a terminé la guerre à mort, qu'elle livrais au despotisme, qu'après en avoir triomphé. Aujourd'hui même, le mystère qui l'entonraft n'est dissipé qu'à demi. Les grands coups qu'elle a portés au colosse qui écrasait d'Europe, cost décélé son existence à quelques espaiso judicionx; mais elle est devinée plusét que dégouverse, et elle me présente : encore aux réservateurs et eaux historionis in dicis qu'un problème dif-

finite qu'il est permis à elle seule de ré-किरा का तुर्वा होते हैं। का एक करते में के किराविक्र vo Cemuqui de jugent les événemens que par feus effets, sans pouvoir remoster gux canses qui les ont produits et aux ressants qu'on y a fait agir, sont exposés à poster detranges jugamena dans les temps de mé-. volutione Ainsi, jo ne crois pas qu'il y aft an 'seul homme de sans qui at pues ren-The buson de la conspiration de Moreau et de celle de Mallet, sur des renseigne mens qu'il est permis de tirer de leurs pro--cédmes, et des révélations trouquées dont se composent les prétendans histoires qu'equ nous: en a données jusquiici. He y gyage de ·Pichegra et de ses compagnans den conrage, de dévouement et d'infertimes sanda foi d'un officien sans crédit, pardu de desses et pen recommandable per la profoudeur ··de ses vues et la saresé de sen punjactures, -serait de comble de la déraison, ai la aqu de Moreau avait été la seule ganantie de

eerroenwoprise, et si le rappoit de Lajolais en avait été le seul noeud. L'hésitation Ad. Meissums estate bas moinsineadics. ble, 19 dans ele moment shi ceite hésitation faisait perdre cout la fruit dans des tenterres les plus hauardées dont ilesqit question dans Phistoires La conjugation de Mallet a talessective encore plus comanesque, es l'en sa devine mann les moyens. Qu'ne rear Montevoire remment untgénéral, qui n'il pasmeme une celtains réplitation mi-Milite; be que me be reconmande guera à Pekine des gensteils connaissent que parlume séascité d'opinion qui ma jamais infinite, et par de sa parie, et par queldies unglieste eine eiler barssent dans an petit nemilie d'hetires à s'entourer d'officiers dévoués at à manacente despotisme dans toute da puisthide d'une chuse presrate infaillible. D'es les ceret de ces grands Problemes publiques squesse ane propose \*de\*donner inquesque jours me dissimple

point, des le commencement de ma tache, que mon récit doit souvent paraitre în-Vraisemblable à ceux pour qui toutes les notions sur lesquelles il repose sons entici rement neuvelles. Je conviens que pen d'histoires écrites à plaisir, sous l'inspiration d'une imagination exaltée, le cédent en singularité à celle-ci, et cependant il n'y a rien qui ressemble moins à un roman. Six mille Français ont été dans la confidence de tous les faits principaux, et quaix aux faits qui par leur nature ne peuvein avoir été communiqués qu'à un pelit homs bre de personnes, plus de vingt existent encore qui les connaissent tout aussi bien que moi! Si je ne me nomme point la la tête de ces Mémoires, la suite en expliquera les raisons, et je ne m'en soumeis pas moins en écrivant à toute la responsa bilité d'un homme d'homieur qui s'engage à ne dire que la vérité, per à la dire toute entière, autant qu'il le peut sans manquel

a ses sermens, ou sans choquer des intérêts personnels respectables. Il ai cependant hésité long-temps à publier les faits dont le parle, et le dois examiner rapidement la considération qui marrêtait, quoique je pense pas qu'un homme de bonne foi puisse la convertir en reproche contre mois de quelque opinion qu'il soit d'ail-leurs on le succit s'idi

Achistoire que le racente est celle d'une speciété seprète, dont le secret s'est si bien conservé que son nom même est à peine conservé que son nom même est à peine conque hors de son propre sein, quoiqu'elle ait failli plusieurs fois influer est de sont du monde. Je suis membre de cette société sagrète, et je suis lié à ses dois par les engagemens les plus sacrés. De quel droit desi je donc la révèler à la France et à l'Histoire, et quelle puissance supérieure me dégagera des promesses que je lui aifaites, quand, elle daigna m'admetire à ses projets et à ses mystères?

est sees seeming language de come de ciété n'a jamais été que temporatre; que la Société agait un but de restauxetion qui set rempli, et qu'à dater du moment et elle manque de but, elle rentre dans la quis gorie des institutions ordinaires de ce genre; que les révélations qui font l'objet de mon on his bortent die ent graunasde historique de cette Société, sur l'action de ses principanx membresus sur les vuos et le caractère de ses chefs; qu'alles ne compromettent ni sa doctrine anni sesoprațiques, ni ses signes de reconssissance, esti de lieu de ses rassemblemens, ni le mesto des hommes distingués par leur perpets on par leur bravoure, qui font encernaviourdibpi l'ornement de l'institution; que 15 ne mo suis permis de nommer que les monts, set toujoure d'une manière glorieuse pour less mémoire. Enfin, j'ajoute, pour compléter ma justification, qu'il n'y a point de Soniésé secrète qui n'ait souffert l'impression de

ses maise, ser mene celle de ses stants en ap se de company attaché d'une Manière si steicte que point palase nominer un corps respectable qui ment des assemblées connaes dans différens lieux du fitonde, sans p liminuler son existence; et si ce nom paratt pour la première fois dans un livre, se meresois pas qu'on puisse me l'aire un existence d'avoir rompu le prémier le silence qui le tenuit éaché, quand il est de fait que ce silence n'est point obligatoire dans les sumes d'avoir rompu de prémier de l'ordre.

sab Gree pastification reçue, j'ai peu à coeur rie me défendre contre les autres réproches qui peutent s'élèver contre moi. Étranger en an autre décrire, f'ai passé quinze ans de ma vie au milien de la poudre des armes, et depuis passés de l'agriculture, fe de m'occupe que des voies de l'agriculture, doux repos de mes laigues passées. Ce n'est guére dans le tu-

medite des camps et dans les travaux de la vie rurale qu'on peut se préparer des succès littéraires, et je ne m'en suis point promis. Toutes mes espérances de borneut à rendre encore un service important à l'État auquel je suis dévoué, et à la Société particulière dont j'ai l'honneur d'être membre, le Roi ne peut que gagner à connaître les serviteurs zélés et fidèles qui provoquaient son retour par leurs voeux et par leurs efforts. Quant à l'institution, elle-même dent les destinées sont actuellement accomplies d'une manière irrévocable, i elle étais disma d'étrè consacrée par un monument plus durable et par des plumes plus illoquantes; mais elle ne pouvait pas receyoir un hommage plus pur que le mien a oction cha pet mini to set uniform he graphs had a color am his क्ष्म कुरान के सार क्षेत्री के भारत कर के स्वर्थ के and the street of the street and against So the triber of a recognishment of the property C rest on an account of the contract of

20 part of more anapolities of more thank and foretaines of the or in the their entrances entition CHARITREPREMIES of R ent. Colgo in The resulting orch in Bladd Origine des Philialspies - Le général Malles mate colonel Outer in Peterit de ce premitr chaf de la conspiration des Philadelphes the mateurence; and see a construction Motor that is a transfer of the conest, nich einer anig ihrt. 1.1 .1 .1 and the theorem of complete and Trovinion n'est par bien assise sur la première origine de la Société des Philadeb bhet. Comme celle de toutes les Sociétés secrétes, elle est entourée de ténèbres, et peut-être de mensonges. S'il faut en croive cependant la plus simple des traditions, qui est par conséquent la plus probable, elle fut créée dans une de nos provinces de l'Est, par quelques amis près de se séparer, et qui voulurent laisser entre eux ce

hier mysterieux. Elle ministrit pas alors plus dedix-huizans de date; et comme ses forrdatéms sortaient à poine de la classe des enfans. il ne actait pas difficile de cemonter jusqu'à eux. Ce qu'il y a de vertains clest que c'est dans de lieu où en l'a faits italiue du elle sa obtend ter premiers developpement dien connus, et qu'elle a réguilimbulsion apri en a fait depuis un des mobiles les plus puissans des grandes conjurations militaires. J'ai entendu parler de ues anciennes constitution, comme d'an modèle tout chant de la législation pieuse quilpourvit s'établis dans une villend'antis. 19 Emparais que l'amitié était, effectivement son premier, son unique objet, bet qu'il était 46servé à da vertuousa ambinon dun impant de géniciden dien minutiument de restangation, in dont l'effet, it plus ou invint tardif, iétais adu moins inséritaiste. E q 11 up A l'époque de l'avénement de Bouepatté and consulation lengon or all Mallet or did the

admure ladjodant génétál, dans da ville de Bessercon angue: les; Bhiladelphes indraments entre sent Philidelphie, soit parce qu'ils la regandent common les la reconstruction de l'institute tion , soit parce qu'elle en a été song temps le-chef-lieu i Mallet ne pouvait woois aucun rapport avec les Bhiladelpher, qui étaient, comma ja liai déjà dit, de trèp jeunes gous, galmes de mosure, gentres diopinion, es fortiétrangers à toutes les grandes querelles appindivisaient alore: las Erance, quoique for pispres, mar keur sensibilité expansiraletqla piraoitéi de leur imagination, à sion miler activements. Mallet, que libis. toige connaitme pens parce qu'il m'a joug sur le théanne du monde qu'un rôle d'un moment su thausitiquiane qualité qui l'éle in ser ausschen aussche sein aussche in de in de diogritée maiq il la potraica un tel pint qu'il y a seix desgrands drommes qui no la idixalization quero eistò o ne accierna et assegna inflexibilitá de pridcipes jume grigidité de volouré

qui ne se missait plier à aucun événement. et qui réagissait contre tous les événemens contraires, sans aucune acception d'invérêt personnel. Mallet, né bon gontilhomme, rnais jacobin par principes, car il était incapable de l'eure par spéculation, s'était obstiné dans ses opinions, en raison: du danger qu'il y avait à les professer : Ilone les discutait jamais avec personne, muis-il les établissait arbitrairement, toutes les fois que l'occasion 's'en: présentait; quelque périlleuse qu'elle fir; il les exprimuir avec une indépendance si tranchame, vet j'ose le dire, si tyrannique, qu'il laissair deviner, sous des formes toutes républic caines, un des caractères les plus désputs ques et les plus absolu que la nature vait formét. C'était un bounne sévépapusqu'à da mudesse, d'ailleurs plain de désintéresse. tacht et d'honnour, quoi que Bonsparte sici would en faire orgive, quandilible rappela dis deminiandement de Rome: Il me sempés:

reit l'austérité de ses manières apres et dér mouratiques ou qu'auprès des femmes. Il avait conservé, à quarante-cinq ans, la prétention de les occuper, et il y parves nait sans beaucoup de frais, car il ne leur avait pas même sacrifié la coiffure antique et la toilette surannée de la vieille cour. Elles le recherchaient comme les hommes, l'estimaient, c'ast à dire, sans l'aimer.

Mallet niétait peut être pas ambitieux, mais il avait besoin de subjuguer, de dor minar l'opinion, d'être considéré, et même d'être graint. La Société des Philadelphes, encorei timide, et pour ainsi dire ingénue, mais composée d'une soixantaine d'adoles cens obscurs, lui aurait à peine paru digne d'être soumise à cette espèce d'ambition motale dont son caprit était possédé, même quand elle lui aurait était possédé, même mais Mallet n'avait par l'ocid pénétraet qui peut deviner dans un groupe d'enfans ignorés; sur un des pointeles plans soulés duo rés; sur un des pointeles plans soulés duo

empire immense, les élémens sars qui en amèneront un jour la chute et la réorganisation. Il fallait pour cela la perspicacité du génie, jointe à tout le charme dont la séduction habile peut s'armer; il fallait le prestige de la jeunesse, de l'esprit, de la beauté, de la gloire, et le hasard avais enscité tant de moyens, avait réuni tant de facultés diverses, et quelquefois opposées, dans le premier adjoint de Mallet, je veux parler de Jacques-Joseph Oudet, surnommé Philopoemen.

Prononcer le nom d'Oudet devant: l'armée française, c'est lui rappeler un de ces
officiers les plus intrépides et les plus biillans. Cependant son souvenir est perflupour l'histoire, et je n'espère pas moimême que ces pages fugitives doivent un
jour le lui retracer. Ce jeune héros set un
de ces rares essais de la Providence, qu'elle
montre quelquefois aux hommes, pour
leur prouter la dignité de leur essence et

de leur origine, et qu'elle retire ensuite vers elle, sans en avoir tiré parti, parcequ'ils ne sont pas indispensables à l'accomplistement de ses desseins. Si le colonel Oudet avait survécu d'un an à la bataille de Wagram, la face du monde étair changée. Mort à Wagram, son court passage sur la terre n'a laissé de traces que dans le coeur de quelques amis.

Jacques-Joseph Qudet était né sur les montagnes du Jura, d'une famille d'agriculteurs très-aisés. Il avait reçu l'éducation d'un homme bien né, et ses merveilleuses dispositions avaient fait le reste. La nature en le formant, le destinait à tout ce qu'il y a de hon et de beau. Il aurait été à son choix poète, orateur, tacticien, magistrat: l'armée entière l'a proclamé brave; personne ne l'a égulé en éloquence; il faudrais l'arme d'un angé pour se faire une idénde sa bonté, et on ne l'avait pas connu. Jamais on n'a rassemblé des qualités si con-

trastees et bependant si naturelles, il avait la naivefe d'in enfaitt et l'aisance dinn homme du monde; le l'abalidon comme une jeune fille sensible; de la femmeté comme un vieux Romain; de la candeur et de l'héroisme. Cétait le plus actif et le plus insouciant des hommes; paresseax avec délices, infatigable dans ses entreprisesquint muable dans 'ses resolutiones douxido séi vere, foldtre et serieux, tendre et terbible lant. les grenodiers RoffeM's bhidistA Le siecle commençait avec le despousme qui a pese sur nous quatorze ansi Oddet en avait vingt-cinq, wire taille elegante drobien prise, une tournure hobble et martiale anne figure charmante et cependatit energique, dont le jeu de la physionumie la plus mia bile augmentalit encore l'expressions Avent âge, il joulssait deja de la renumine el des preux. Officier franc dans la Vendeo, silm commença sa carrière avec glosse subplitis, lieutenant-colonel, ou comme on leadisait

alors in chafida baraillan, dans une brigade, fameusegridentomptait, ses exploits par les combats militalétait trouvé; deux fois son brandsbinhvait été parcé, d'une balle, un bisozion dui lavait fracassé la cuisse; une halafer duiajoutaitia la grace, de son sout rife polici xeffenzaja verzicalement les deux liniresos leg-soldata rappontaient sea actions les officient consurratent ses paroles leen. -produce guracarosmolonadenaciondinade lant, les grenadiers croisent leurs fusils poundui su faire una litière et le transporter is l'hôpitale a Camarades, " s'écrie-t-il, generation dispression est la!" - Si sous of tribuons uptre corps, hi dit un ziepigracigont i il restera à l'ennemi. Bepouses Lonnamia" nepliqua Qudet mourautchet mon corps ne lui restera pas." -b ll selmppe a gette hiersure comme par zorap eiom eion, ith inh in resta taiblasilm ài Bpdaparte effrayé; 15 n Montre - moi ton jivishgal afir qua je m'asaupe encore și c'est

"bien Bonaparte qui est revenu d'Egypte "pour asservir son pays." — Vingt traditions du même genre l'entouraient déja, et lui donnaient une solennité historique, somme à un brave des temps anciens. C'est cependant le seul héros peut-être qui ait gagné encore aux yeux de son valet-dechambre. L'habitude d'une grande pensée, · le sentiment d'une grande destination, le besoin d'une considération digne de lui, l'avaient tellemeut identifié avec son fersonnage idéal, qu'il le jouait naturellement partout. Sa vie privée était romanes que sans efforts, theatrale sans affectation. Il ne se serait jamais rien permis avec lui-meme qui l'eut fait déroger à la dignité d'une homme exposé à tous les yeux; mais cette dignité ne lui contait rien et ne blessait en rien les autres: elle était naîve et, pour mieux dire, involontaire. C'était l'allure de son caracsère et de son esprit. Elle ne lui interdisait pas d'ailleurs la familiarité la plus communicative, les épanchemens les plus affectueux; mais quand il arrivait à ce point, l'âme la plus seche lui en savait gré, parcequ'il avait l'air de se faire homme par complaisance. Cette peinture, faite de souvenir, à six ans et à quatre cents lieues de son tombeau, sera sans doute taxée d'exagération par le grand nombre des lecteurs qui n'ont pas yu Oudet, mais ce ne sera ni dans la Franche-Comté, ni dans la Bretagne, ni dans le Béarn, ni dans les régimens où il a servi, ni dans ceux qu'il a commandés.

Je ne prétends pas avancer d'ailleurs

qu'Oudet ait été sans défauts. Il est le seul, le véritable héros de mes récits, et s'il avait vécu il aurait obscurci une grande partie des héros que nous offrirons à la postérité. Mais cet amour exalté de la vertu et de la gloire qui remplissait son âme, ne la remplissait pas exclusivement. Je dois le dire cependant, ses défauts n'étaient pas tels qu'il n'ent put triompher de chacun et de tous; il y en

avait de certains qu'il tolérait en qu'elque avait de certains qu'il tolérait en qu'elque aortes parce qu'ils pouvaient servir a l'act complissement de ses vues, ou du moins les déguiser au vulgaire des observateurs, qui ne pénètre pas au-dessous de la superficie des caractères. Il y en avait s vues. ou du moins la superficie des caractères. Il y en avait d'autres auxquels il ne cédait que pour sed'autre aliment. Il y en avait enfin qu'il se faisait à dessein, et qui rentraient dans le classe des ties ou de xuotid se xuotid se xuotid se xuotid se classe des tics ou des manies. Je doinnetai des exemples de chacun, pour achever le portrait d'Oudet, de manière à mettre mon amité pour sa memoire à l'abri de ce le proche de foi enthousiasme auquels ou na pas le droit de s'exposer quand on contrait de s'exposer quand on contrait de l'abri de s'exposer quand on contrait de s'exposer quand on contrait de s'exposer quand on contrait.

Oudet aimait les femmes avec fureur; les aimait toutes, les trompait toutes.

Oudet aimait les femmes avec sureur; les aimait toutes, les trompait toutes, et n'en abandonnait aucune de pensee, de souve-nir, d'affection. Son cœur était develui un abime de tendresse où se fondaient les sen-

timens les plus contradictoires. Il n'y avait pas un moment de sa vie où l'on ne put lui tirer des larmes pour la première femme qu'il avait trahie; pas un où il ne meditat, peut être malgre lui, d'en séduire une au tre. Il était ne Werther, et le mende l'avait fait Lovelace. C'et ainsi que Schiller a peint liesque.

Je ne dirai pas qu'il était joueur, quoigue je l'aie vu souvent perdre son or, ses
cheyaux, ses bijoux, et toujours prêt à hasarder jout ce qu'il possédait sur un coup de
dés. L'argent lui était si indifférent que la
chance de pendre ou de doubler un trésor
ne lui arrait pas procure une sensation forté.
Quand il en avait beaucoup, il ne songealt
qu'à le donner, qu'à le semer autour de
lui quelque fois sans beaucoup de choix.
Quand il en avait très peu, il se contentait
de tout. Il était sobre par goût, quoique
fastueux par habitude. Je suis persuade qu'il

ere de pendre e sà se fondaient les sen-

ng rpysit dans le jeu qu'un morem dibesuper son anention athems, temps, in lest. Minsiste, sur, tous constants, paroa iquide composent, l'ensemble i dus poetrait i d'un hemme presque inconnu, mais qui ma devenir dans la suite de cette relation l'agest du exsteme le plus hasardeux et le plus prot fondement conçu. Je suppose que men lacteur m'a déjà fait qualques concessions nécessaires; qu'il s'est associé, déjà u just qu'à un certain point, au sentiment qui dirige ma plume; qu'il assistemen asprit aux spènes que je vais getraces; et côsse pour ce lecteur sensible, mais curieum de tous les détails, que je finis cette lébauche imparfaite par deux ou trois crayous sersed téristiques, mais qui sont plus dignes il'une composition de chevalet, que de l'esquisse d'une grande histoire. Quelet x si distingué du reste des hommes par ses facultés se en était distingué à dessein par des arigina-

es me actin a de tea

lines d'draftes qui casse nt des entres des lialles tudes, et quisavaient his par s'idéntifier à shin matarali . Ektromement techetche dans su mises postuellement exact dansi son millorine; if hay attitoutelois unterindations dennettre veinzhapenetuittairinique dans Parmée i st qui m'a jamais été saisfé, mêmé parula faulis ides jenhes enthousiastes qui sociaient in testembler en quelque chosei Go qu'il parde remai quable, c'est qu'il atinchait dusticoup de prix à dette singularité, tuque jene le lui di pui reprochée une foisi ### jesniais vilusa mana tordre inachinalis ment su unothenole; et son front se rein? brimist Alestait, sujet al des distractions profondes qui le laisafett tomber quelquefois dams les méprises les plus ridicules; mais if-prenait un plaisir très sensible à en entendre parlen ; et ses amis savaient qu'on me pouvait plen raconter qui lui fut plus agrégite, ils mont point buillé non plus ses mouvemens de tête subits, son rire fou

et baimmosikal et surtous na chalaur moun le paradone. Et qui pourrait aublier Qudet, enseveli dans cette sorte de sommeil, 1993 guátiqua otheist distributions la plongeai ent, entipolenti tem place queprésuletiblisape phrasel saisistant ango ang arapidité, qui éconnait la pensée, ele sers, le plus hizarre que ce mat put fournir à l'imagination d'un nèvrenny et en faisant le texte de quelqui improviession, sloquente iquisentesinait, l'apy ditourcavant: qu'il ant de loiste de réfléchig sun les inconcevables falies, auxquelles d abaindonnaitisons coprits of Conjest dimagic nation, quallorateur terminait endinaire. ment partub éslat de vire, piest pas una der ces maniés que l'onstinite facilement et.qui-peuventadeveniracontegieuses; parmi les adulatours d'un grand homme. Je dédarbi quantia moi queijai sutandiktous lescrhommes éloquens eque la ! tribus ; 3 illustrés des monstemps, mais que je na pense point qu'un homme qui n'a pas ent

tendir odder en verves te famouna ideo itale des ichteries rendu polivoir des défoi emeveli dans cette sorte de sommeilande Processed and the post of the Bonapaire, dembelsacites pareis pepoavaientvierape bild chiel ight audul ophimiere; mais il d'avair Parsouvenica Pespeco de como andicuació Burraty tout Be Midzard Turkt "pont, sets of By 12002 despisations itemakuouses, et Pumdin des femmes Papaiens orteno, 11 11 avait parapréciel Phononic qui se charge ais des distances de la Prince, recodone l'hya pisemile politydie tregspain envene dime de Mi Alaskan, aufen polas douten, que. Beampaire avant lorpouroup about n en vue, orogen mad in temperature entire the particular verales leguines positipour lementie. Il elojaik dono ipilik pairolu plus grand intérét pout les humans loyaux souncorrups Hiles desideimcausens derbeiser de bonne herte de londbymmentanden incombischi

s'atrogenit simpudemment le droit de les gouverner; et il avait déjà pressenti les moyens d'un arrangement amiable qui terminerait lá révolution, sans, de nouvelles effusions, du sang français; . Il regardait comme la mobile le plus certain de sen entreprise, l'organisation: d'une Société secrète pusăre , dévouée, armée, si cola était possible, et prête à se lever à l'appet But chef absolus mais, il fallait pour, cela mauver une Société toutes forméquet la souracture par l'ascendant du sénie...Qudet fut à peine appelé au nembre des Phila delphes, qu'il éprouva la joie d'une âme puissante qui vient de découvrir ce qu'elle cherche depuis long-temps pour accomplig le plus grand de ses desseins; celle qu'aurait ressentie Archimede, s'il avait trouyé un point d'appui pour ébranler le monde En effet, je ne crois pas qu'une autre société secrète, quand il en eut existé alors, et telle qu'on la suppose, eût pu être plus

propre aux vues d'Oudet que celle qui fui duvrait son sein. Formée sous les ausa pices des vertus et de la sensibilité, elle lui présentait cette garantie de probité et de discretion sans laquelle toutes les conspirafions échouent tôt ou tard, au milieu des chances les plus indubitables de succès. Oudet fort jeune encore avait toutefois sur la plepart de ses membres l'autorité de l'age, comme celle de l'illustration et du génie. Cependant la jeunesse même de presque tous les mitrés du répondait à la fois de leur flexibilité et de leur ardeur; l'idée de cette institution, qui leur appartenait, indiquait en eux une tendresse de sentimens qui fait tonjours place, dans les adolescens qui en sont doués, à des passions énergiques et à des facultés puissantes. Enfin, le soupçon ne pouvait guère s'arrêter parmi eux, et le mystère qui avait enveloppé jusque la leurs rassemblemens quand ils n'avalent d'autre objet qu'une communauté innocente et naive

d'affections, était de bohangule pour la sois lichtide qu'ils mettralent à reacherdes vos ciliabates plus importantes dos affartes plus sérieuses. 1 122 seule chose qui pouvait uns pechière succes de l'émiéprièrquane celle societé se prescrivan de mener a fin, c'était le cas ou ses forces seratem partagées à mises en opposition par deax gentes eguax en tout et même en ambitiont, mais anime par des passions contraires en divigés vers des buts différens: Or, une confeience alq fürée de lui-même, que né manquar planp être pasa Oudet, lin aurantsuff poni écuries füsqu'a la moindre craime de estoncentes ment impossible. Deux hommes organisés comme lui pour le bremter capables d'uns Buer de la meme mamere ser la del unée de monte, on our james exists ensemble acail mourement des contente les supports sinoires THE ate pas possible on abil of an dock file de mente bus les Philedelphes dang de confidence dum projec geonic l'exécution

bonrajt existe and loughe shife the harding en de solns prélimitaires. Il suffissit que tous futocot angagés par l'institution même dans tautes ses tentatives, [sans, acception, d'opivion niedinsérépindividuel, et il ne fallais pon'obtanir ca nesultat qu'un petit nombre damondemens quisintrodusirentsuccessis Remont dans les statuts. Quelques hommes dome maturité plus avancés non d'une exalsasion plus proposeds o ou d'une dacilité plus fiéribles furant seuls admin à recevoir quelquan éclair desemens vagues, sur le but guiomo desit proposés en néagirent sur le a signe and a representation of the second o Limpuleion qui lour était donnée, Oudet annit en diant de faire écloré, une foule de pensées fortes, de faire concevoir une foule d'apenjus hardis sans paratire (s'associer an mouvement des caprite qu'il dirigeait invisiblemente La consit; memes, des, opinione apparées plaisait à son aspérance. Parce qu'il semblait déposse opnue la possibilité

d'un mobile unique, et qu'on voyait d'ailleurs se former dans ce tumulte de sentimens contradictoires des élémens certains de régénération. Bienne preuve qu'Oudet lui-même ent alors des vues arrêtées et un système fixe. Il voulait le bonheur de la patrie, mais il y réfléchissait encore, et il achevait de s'éclairer aux premières lueurs de l'incendie qu'il avait allumé.

The second of th

## 

Révolution et nouvelle constitution des Philadel. ~

phes. — Distinction des grades. — Institution des potique d'un chef absolu sous le nom de Censeur.

Les assemblées des Philadelphes étaient devenues orageuses comme leurs passions. Unanimes dans la haine de Bonaparte et dans l'amour de la vertu, ils l'étaient moins sur les moyens d'affranchir la patrie et d'assurer son bonheur. Quelques-uns souhaitaient intérieurement le retour des Bourbons, mais le plus grand nombre avaient été détournés de cette expectative généreuse

par la mauvaise conduite de certains nobles. Ceux-ci, contens dans tout état de choses qui leur offrait une espèce de garantie, et livrés par une crédulité imbécille à la fortune du tyran qu'ils affublaient dans leurs rêves du rôle et de la réputation de Monck, n'avaient pas plutôt trouvé cette chance de servitude et de repos qu'ils; tendirent leurs mains aux premières chaînes qu'on daigna leur donner. Ils perdirent sans retour da mémoire des malheurs qu'ils avaient subis, et surtout des bienfaits qu'ils avaient reque; et comme leur impéritie et leur vanité avaient aggravé les malheurs de la révolution, elles contribuèrent aussi dans cette époque critique où la révolution devait cesser, à l'apathie des fractions saines du peuple et à l'affermissement de la tyrannie. On sent bien que je prends cette thèse dans une acception très générale, et cette classe a donné trop d'exemples de dévouement et de générosité, pour qu'il soit per-

mis der la juger défavorablement sur quelguest exceptions. The agent on the kind by :- L'opinion de la Société ne diffedenc pas difficile a fixer quand on lui offrit un moven terme lentre la retour du système de la noblesse; et des grandes calamités révolutionnaires. LaFrancho-Comté n'appartenait à la France que par un droit de conquête encore récent; les souvenirs de son ancienne liberté vivaient toujours dans le omur de ses wieillards, où ils étaient entretemes depais trois générations, par une tradition touchante, le voisinage de la Suisse, et la circonscription naturelle de la province l'appelaient en quelque sorte à reconquésir son indépendance, et il pouvait en désilier un grand exemple pour le reste de l'Etat. Cette première donnée, jetée au hasand dans quelques conversations, devint bientôt une résolution arrêtée, et rien n'ausait été plus facile que son exécution pré--caire, si Qudet njavait pas senti ses plans.

s'agrandir avec ses moyens. L'ébranlement de quelques villes obscures, qui se seraient donné, pendant quelques jours, une constitution illusoire, et qui auraient fini par retomber sous le pouvoir d'un despote déjà puissant, ne pouvait pas convenir à son âme altérée d'une longue gloire. Il se servit de ce projet comme d'un moyen de tenir les esprits en haleine, et peut-être comme d'un prétexte à celui qu'il murissait. Il avait besoin de sentir dans tous les adeptes une disposition prochaine à opérer quelque chose de grand; et il se souciait peu du genre d'aliment dont ils entretenaient l'activité de leurs pensées, pourvu qu'il remplit ce but et qu'il ne les laissat jamais retomber dans une tranquillité stérile. La République Séquanaise fut donc préparée, je le répète, dans un conseils de jeunes enthousiastes qui allaient se créer une armée, et elle devint la figure secrète des grands desseins de leur chef, qui ne pensait point

nes vies:

OIL

Par léji

300

er. de

re

ıt il

dans son cœur à distraire quelques départemens des domaines de l'usurpateur, mais à le renverser lui-même, et à renouveler sur ses débris la face de la nation toute entière: Ce premier âge des Philadelphes ne présente à la vérité qu'une série de rêves d'enfans, animés d'une ambition extrêmement mobile, mais encore incertaine dans ses projets, et dont toute la puissance ne pouvait aboutir qu'à exciter une convulsion momentanée. L'art d'Oudet fut de conserver ces germes sans altération, et sans toutefbis qu'un développement prématuré lui en fit perdre le fruit. Il fallait pour cela soutenir la faiblesse, modérer l'emportement, flatter toutes les passions, nourrir toutes les vertus, et ne pas laisser passer un jour sans séductions et sans prestiges. Entreprise étonnante qu'on n'oserait citer que comme un des jeux les plus audacieux de l'esprit si elle était restée sans résultats. Il s'en fallait de beaucoup que tous les

Philadelphes entrassent dans ces communications. Oudet avait trop de jugement et de connaissance du cœur humain pour ne pas les proportionner à ses forces, suivant les individus qui l'entouraient. Pour les uns, ce n'étaient que des suggestions légères, des hypothèses essayées; pour les autres, on en faisait un objet d'espérance; pour ceux-ci, c'était une perspective lointaine; pour ceuxlà, c'était une entreprise en action, une conspiration commencee. Ainsi, concoilraient au succes de ses vues futures, et ceux qui croyaient deviner ses vues actuelles et ceux qui croyaient les servir; toutes les facultés étaient en jeu sans être trop tendues, parce qu'elles étaient employées avec une économie exquise qui les exerçait sans les user; chacun avait sa tache et la remplissait avec orgueil, parce qu'il ne pouvait pas croire qu'il y en eut de plus nobles et de าอังเมตเนา วาครา สา plus complètes.

Oudet s'était initié aux secrets de pres-

que toutes les Sociétés de l'Europe, sans autre motif que d'enrichir la sienne de ses découvertes. Il avait été souvent étonné de l'inutilité de ses recherches, et de la pauvreté de toutes les sciences maçonniques qui effraient si dérisoirement je ne sais quel gouvernement, qui aurait aussitôt fait de se les attacher par un privilége, que de les supprimer par un édit. Il ne leur avait empranté que la distinction des grades, et quelques signes de reconnaissance.

Cette hiérarchie, qu'Oudet appelait l'Echelle Philadelphique, et qui n'était bien connue que de lui, pouvait embrasser tous les rangs de la société, et envelopper dans son système tout ce qui restait d'hommes forts, dans l'état de dégradation morale où la France était près de tomber. Je dirai un mot des classes inférieures à la Société des Philadelphes proprement dite, qui était le centre commun de l'institution entière; mais

tourner la Société à un autre usage, sans que la Société fût détruite.

"Les personnes qui ont quelque habitude des différentes Sociétés secrètes de l'Europe, qui ont étudié leur origine, et qui ont cherché à se rendre compte. du but qu'on s'était prescrit dans leur formation, pensent assez généralement que la plus célèbre et la plus passive de toutes, je veux dire la Maçonnerie, n'était dans son institotion qu'une imitation réduite de l'état sociat, pris dépuis ses commencemens, et suivi dans tous les perfectionnemens qu'il avait épronvés. Le premier grade est fondé sur la découverte et l'asage du feu, qui doit avoir été le premier objet de rallie ment des Sociétés d'hommes, suivant des opinions les plus universellement reques. Gest belle de Vitruves de Cicéron, du président des Brosses, qui n'a pas pensé à cet afgument pour appuyer son hypothèse. Le

second grade est tiré de l'agriculture, secondétat de l'homme; quand il eut appris à extraire et à fabriquer le fer par le moyen du feu, et, par conséquent, à retourner la terre avec la bèche et avec le soc. Le troisième grade est emprunté à l'architecture. C'est une figure de la consi truction des maisons et des villes, qui est le complément de l'état social dans son âge le plus simple! C'était aussi le complément de l'ancienne Maçonnerie, avant qu'elle ne se firrenrichie ou appauvrie de grades supplémentaires, qui toutefois ont été presque toujours créés dans le même esprit: Presque unus les états de la Société, jusqu'à celui du grand-prêtre et du roi, sont plus on moins représentés par les différens degrés de la hiérarchie maconnique; mais cette intention secrète des législateurs de l'ordre a disparu sous tant de formes ridicules et de supersti-Tions absurdes, qu'elle ne se ravile plus qu'à l'éil scrutateur du philosophe. Elle est perdue pour le reste, et la Maçonnerië, sans but ou trompée sur son but primitif, ce qui est la même chose, demeure la plus vaine et la moins dangereuse des Sociétés secrètes. Elle s'ignore complétement elle-même.

il paraît qu'Oudet, qui n'avait pas tardé à reconnaître ces anciens élémens, avait cru pouvoir se les approprier dans l'abandon où ils étaient laisses, et les faire servir à un usage plus utile qu'aucun de ceux que la Maçonnerie s'était jamais proposés aux époques les plus florissantes de son'flistoire. Il entreprit deréaliser ce type moral, et de créer, dans la société politique, une Société modelée sur elle, quant à la division des Etats et à la forme générale des institutions, mais composée d'une élite si pune d'hommes de tous les rangs et de tous les emplois, que les déviations de la société

politique ne pussent jamais l'entrainer au delà de ses propres lois, et qu'elle restat au milieu des révolutions du monde, comme un monument inaltérable, de la civilisation perfectionnée. C'était là, du moins, le prétexte nécessaire et spécieux de son entreprise, et c'était aussi le mystérieux. moyen qu'il devoit faire servir à son succès. En choisissant, de part et d'autre, tous les hommes forts qui supportaient impatiemment le poids de la tyrannie naissante, et en les ordonnant suivant leurs états respectifs, en autant de classes diverses, Oudet s'assurait du contact des opinions analogues, de l'harmonie des volontés, de l'ensemble entier d'un système social extremement puissant, dont l'organisation se trouverait toute faite et toute propre à ses desseins, dans le cas même d'un écroulement plus vaste que celui qu'il préparait. Philadelphie était dès-lors, dans son état spéculatif, et se trouva depuis

dans l'exécution des plans de sompremier chef, une nation dans la nation, mais une nation forte de jeunesse, de lumières, 11 de courage, et surtout de dévouement et d'obéissance. Elle out sa noblesse, son clergé, sa magistrature, son armée, son peuple. Les derniers rangs, les degrés les plus vils n'y furent pas dédaignés, en tant qu'ils pouvaient être utiles à la conservation d'une Société bien entendue, et les liens de votte république cachée furent si inviolables, que l'observateur le plus habile aurait peine encore à les démêler. Oudet s'élevait au mit lieu d'elle comme cet Hercule gaulois, emblème ingénieux de l'éloquence et de la force, et qui tient tous les hommes attachés à d'invisibles nœuds par la séduction de la parole.

Je marche d'admiration en admiration, en racontant ces combinaisons improvisées et mises en action par un homme de vingtcinq ans, ivre de jeunesse, fou de plaisir, inconséquent dans ses manières frivole dans ses gouts, créature légère, incons tantes mobile, qui paraissait, ne devoir exciter d'autres sauncons que ceux d'un père sage ou d'un mari défiant, et qui tenait d'une main le fil des intrigues les plus vaines, et de l'autre celui des conjurations les plus sérieuses. Malheureusement, je dois le redire souvent, j'ai contre moi la prévention du lecteur étranger à tous les faits, et qui hésite à admettre un héros inconnu. Il faut qu'il me suive dans le labyrinthe de cette histoire mystérieuse, et qu'il en ait parcouru tous les détours, avant de souscrire à mon enthousiasme, parce que l'approbation des hommes n'est presque jamais qu'en raison des résultats qu'on leur présente, et qu'ils n'accordent qu'une estime froide et muette aux talens qui n'ont pas éclaté. Jetons un dernier coup d'œil, au moins, sur l'extrémité de ce rayon de

Linear Control Section State Same

l'Empire où se préparent, dans un silence si profond, des événemens si étranges, et nous irons rejoindre, dans les camps, l'homme étonnant qui les a calculés.

## CHAPITRE III.

Premier âge des Philadelphes, — Censure d'Oudet, — Premier but. — Fédéralisme. — République séquanoise.

La république séquanoise était probablement le dernier espoir ou le pis-aller d'Oudet; il devait donc laisser dans sa capitale un noyau puissant, sur lequel il pût rétrograder en cas de besoin, s'il échouait dans ses autres prétentions; il avait d'ailleurs intérêt à s'assurer d'une certaine quantité d'hommes éclairés sur la discipline de l'ordre pour l'instruction des canditats nombreux qu'il allait former; enfin, il comptait dans le berceau des *Phi*ladelphes quelques créatures dévouées, dont il pouvait employer utilement l'esprit, le zèle et la main. Il en fit, jusqu'à nouvel ordre, le quartier-général de la Société, et il y présida lui-même à des assemblées des trois grades.

Comme je n'ai ces divers renseignemens que d'après des papiers incomplets et des récits, qui ne peuvent manquer de vérité, mais qui manquent d'ordre et de précision, on n'attend pas que j'essaie de caractériser les personnages accessoires dont le chef des *Philadelphes* avoit jusqu'alors appuyé son audacieux système. Deux seulement me sont connus, et presque tous ont vécu obscurs jusqu'ici, par impuissance ou par choix. Certains même ont transgressé les principes de l'institution, pour se lier à la cause de la tyrannie, du moment où elle leur a offert un peu de sécurité, mais

sans acheter ses faveurs par des délations criminelles. Le nom des Philadelphes serait encore inconnu du pouvoir si je ne le portais jusqu'à lui, pour le recommander à l'estime et à la reconnaissance des âmes nobles. Cette Société est peut-être, de toutes les Sociétés qui ont eu réellement un secret, la seule dont le secret n'ait jamais été promulgué qu'après qu'il était devenu inutile; et quand les secrets d'une Société pareille deviennent inutiles, on sait qu'ils deviennent dangereux.

Le troisième grade reposait en essence sur l'abnégation individuelle d'état. L'homme qui y était admis cessait d'être autre chose, au moins quant à ceux de ses devoirs particuliers qui auraient contrarié les devoirs de l'institution. Il sortait de la Société générale pour devenir l'instrument aveugle de la Société spéciale à laquelle il s'était dévoué, et cet engagement étendait son obligation bien au-delà de l'obligation de

la vie. On ne crut pas pouvoit isoler le Philadelphe de ce grade par trop de moyens divers; et le seul de ces moyens que je puisse écrire fut l'abnégation de nom. Il fallait un nouveau baptême pour un dévouement de sang.

Tous les noms furent choisis, soit à cette époque, soit à celles que je suis obligé de confondre avec elle, autant parce que je manque de documens exacts que parce que je verrais peu de nécessité à revenir sur ces matières, tous le noms, dis-je, furent déterminés d'après des données préalables et saillantes de caractère, ou d'après la destination forcée à laquelle le récipiendaire se soumettait en adhérant aux règles terribles, qui devenaient son unique loi. Ainsi, un adepte habile et ferme qui pouvait se saisir quelque temps d'une émeute populaire, et la donner à l'institution, après l'avoir réduite à ses vues, fut nommé Marius. Un jeune homme turbulent, d'un

esprit vif, d'une âme fougueuse, facile à se lier, à se répandre, à se communiquer à tout le monde, adroit à se faire aimer, reçut le nom d'Alciciade. Spartacus, dont je parlerais quelquefois, était le Séide d'Oudet. Ses moeurs franches, rustiques et toutes républicaines, le rendaient propre à effectuer le soulèvement des esclaves contre les maîtres. L'influence de ces noms était si puissante qu'elle s'étendait visiblement sur la vie privée. Caton, Themistocles et Cassius sont morts par le suicide comme leurs patrons.

Oudet n'était pas de ces hommes qui fussent obligés de se déguiser pour marcher au but. S'il ne s'était pas nommé le chef de la ligue séquanoise, ou l'aurait forcé à prendre ce titre qu'il était seul capable de porter. Les Philadelphes le saluèrent du nom de Philopoemen, nom sous lequel je le désignerai souvent désormais, parce qu'il prêtera une autorité de

plus à mon récit, puisque la fortune injuste a voulu que le nom de Philopoemen restât plus illustre que celui d'Oudet. Cette cérémonie achevée, il prépara tout pour rejoindre le régiment qui venait de lui être accordé, et pour compléter sa grande entreprise. Il ne partit point cependant sans en combiner les moindres moyens dans l'assemblée du grade suprême. Des voya-. geurs furent mandés dans les provinces voisines pour y porter les premières initiations de l'ordre; les grades inférieurs furent établis et communiqués. On créa des Sociétés de Miquelets dans les villes des Pyrénées, de Barbets dans celles des Alpes, de Bandoliers dans le Jura, la Suisse et la Savoie, et des Frères bleus dans les régimens; la commotion fut rapide et immense; et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle ne coûta, tout au plus, que quelques frais de voyage. Six mois n'étaient pas écoulés qu'un abime était creusé sous

le trône de Bonaparte, au moment où il paraissait s'asseoir sur les bases les plus inébranlables.

A dater de ce jour, Philadelphie fut presque toujours où était Philopoemen. L'institution continua à subsister dans sa première patrie, mais elle n'y fleurit point, et peut-être même elle s'y oublia à la longue. L'âge des grandes passions, des grands malheurs, des ennuis plus pénibles encore, qui flétrissent toutes les illusions de la vie, était arrivé pour quelques-uns de ses membres. D'autres s'endormirent dans les douceurs de la paix domestique; d'autres furent aisément distraits du roman de leur jeunesse par l'éclat des places et des honneurs. Les premiers régimens qui furent envoyés à Besançon, comme au centre de l'ordre, pour y recueillir les lumières dont cette ville avait été le foyer, y ranimèrent bien quelques étincelles de l'ancien enthousiasme; mais leur lueur fut, dit-on,

si passagère, qu'elle se laissa tout au plus remarquer dès lors dans quelques rares circonstances que la suite des événemens doit amener sous ma plume. Philopoemen y avait cependant laissé quelques zélateurs fidèles, et dont le nom revenait souvent à sa mémoire; Thémistocle, Publicola, Werther, dont la bouillante activité et l'intelligence romanesque enrichissaient tous les jours la Société de nouveaux adeptes, ou de candidats précieux; Spartacus enfin, qui, moins attaché à l'institution qu'à Philopoemen lui-même, se retrouvait à tout moment sur ses pas, sans autre ambition que des services à rendre, ou des périls à courir pour la gloire de son maître.

## CHAPITRE IV.

Introduction de la Société dans l'armée. — Procès d'Arena. — Soupçons de Bonaparte. — Suicide de Morgan. — Institution de la Légion d'Honneur empruntée aux *Philadelphes*.

Nous sommes arrivés au moment où l'institution s'introduisit simultanément dans trois régimens de ligne, deux régimens d'infanterie légère, un régiment de dragons, et de là dans toute l'armée. Quoique présent à quelques unes de ces initiations, je n'ai ni l'intention, ni le droit d'en rapporter les détails; mais la

phlets insolens de quelques frondeurs, les calomnies déhontées de quelques feuilles étrangères iraient-elles attester à la postérité que l'armée fut jamais un instrument passif de la gloire de Bonaparte, quand il ne faut qu'un mot pour les confondre! Et ce mot, me reprocherait-on de l'avoir dit? L'armée entière n'a servi que la patrie et la gloire nationale. Si beaucoup de nos soldats se sont attachés à la cause du général qui les conduisait, par cette communauté de périls, de succès, et surtout de revers, qui lie en dépit d'elles-mêmes, les âmes reconnaissantes et les âmes généreuses, ils n'ont pas fait abnégation, dans ce mouvement d'affection personnelle, des nobles sentimens qui caractérisent un coeur français: l'amour de la liberté et des droits légitimes n'ont cessé de vivre dans leur pensée, et c'est parmi eux que se sont élevés les plus courageux défenseurs des causes justes et malheureuses! Je n'ai pas besoin

de les nommer maintenant, puisque leurs noms vont se succéder dans l'ordre de leur dévouement; mais je ne sortirai pas de cette question sans rappeler que c'est encore à l'armée que le bienfait de la restauration est dû, puisqu'elle l'a appelée par ses voeux, secondée par ses efforts, par le concours des supérieurs, par le bon esprit des soldats, et qu'elle l'aurait opérée d'ellemême quelques jours plus tard. Il n'y a pas un officier français qui en doute.

Ajouterai-je quelque chose encore? La brillante campagne des alliés, qui n'a rien ôté à notre gloire intérieure, n'a fait qu'augmenter celle de quelques-uns de nos généraux. Elle a été dirigée, jusqu'à un certain point, par deux capitaines illustres qui ont honoré la France par leurs exploits, avant de contribuer à sa délivrance. Leurs noms planeront encore sur le grand événement auquel ils ont présidé; et si rien ne s'oppose à ce que l'avenir connaisse tous les

ressorts du présent, l'avenir saura qu'ils étaient aussi Philadelphes.

Je marche à tâtons dans l'histoire de Philadelphie, aux trois premières années du siècle. Philopoemen créeoit, mais les ténèbres du chaos obscurcissent quelquefois son ouvrage, qui ne m'a d'ailleurs été connu que par des récits particuliers. La conspiration malheureuse de l'adjudant-genéral Arena, qu'il avait connu à Alexandrie, pourrait s'y lier par quelques circonstances, L'ouvrage saisi entre les mains d'Arena et de ses coaccusés, et désigné dans leur procédure sous le titre du Turc et du militaire français, était certainement de la plume de Philopoemen, et ne pouvait sortir que d'elle, si l'on en juge par cette chaleur de style et par cette audace d'images qu'aucun homme ne possédait au même degré. Quoique la responsabilité de son immense entreprise exigeat la discrétion la plus stricte, il avait été obligé d'admettre

quelqu'un à cette confidence, et j'ai sur ce point remarquable l'affirmation de Sparta-Cependant, j'ai peine à croire qu'il ait influé autrement sur une conjuration hasardée, dont les élémens et le but étaient d'ailleurs peu dignes de lui, quoiqu'elle ait offert quelques circonstances mémorables dans les débats. Ce qu'il y a de positif; c'est qu'Arena, dont je n'ai jamais entendu dire que du bien, à l'exagération près de son républicanisme outré mais pur, recherchait avec affectation les manières de Philopoemen, depuis leur rencontre en Piémont, et que c'était à l'aide de cette réflexion imparfaite qu'il avait ébloui quelques esprits de la fausse espérance d'un succès impossible. On ne pourrait pas croire d'ailleurs que Philopoemen, occupé du projet qu'il a suivi jusqu'à la mort, cut perdu le long séjour qu'il fut obligé de faire à Paris pour les affaires du soixante-huitième régiment, sans en tour-

ner les loisirs au grand objet de bonheur et d'utilité publique qui remplissait exclusivement son âme. Cet espace est cependant peu rempli, soit dans le journal rapide et souvent illisible qu'il a laissé de ses principales opérations, soit par-les traditions, que ses amis en conservent. Sa vie était sombre, pensive, retirée, mais studieuse, Plutarque, cher à sa première jeunesse, faisait encore le charme de ses jours et de ses nuits. Il aimait avec tant d'affection Montaigne et Charron, qu'il avait détaché quelques feuilles de leurs livres pour les porter toujours avec lui. La littérature italienne lui devenait familière, et il passait une partie des heur à feuilleter Machiavel et Alfieri, teurs de prédilection parmi les ultrame tains. Enfin, il récupérait des jours perdus, en revenant sur son éducation ébauchée. et en se perfectionnant dans la connaissance de la langue latine. Il serait remarquable, mais il est possible, dans l'idée que je me

suis faite de son caractère, qu'il ait consacrée deux ans de sa plus grande force à se refaire écolier, pour se rendre capable de supporter sa mission, dans toutes les hypothèses où elle pouvait le placer.

Philopoemen vivait alors très-simplement, et d'une manière qui aurait paru incompatible avec son caractère connu, s'il n'avait pas eu réellement la secrète intention de faire une épreuve sur lui-même. Il passait deux heures tous les soirs, quelquefois seul, quelquefois accompagné d'un ou deux officiers, et plus fréquemment avec Spartacus et moi, dans un café très-obscur, situé à l'angle de la rue des Marais, et qui était tenu à cette époque par un nommé Putode. que les visites assidues du bonhomme Mercier avaient achalandé. C'est celui-ci qui m'entraine dans cette digression, et qui me fournit une anecdote très-liée à mon sujet. dans lequel elle remplira un intervalle vide. lamais Philopoemen et Mercier ne s'étaient

yus, et le second, que tout le monde con naisșait de nom, devait ignorer tout-à fait le premier, qui se dérobait en quelque sorte à tout le monder Nous gausious de choses indifférentes, Spanacus et moi; et Philopoemen , l'esprit fixé, sur quelques grandes pensées, nous écoutait sans nous entendre, quand Mercier entre, marche vers sa place habituelle, abaisse vers nous, par hasard, see yeux vaguement contemplatifs, et les fixe sur Qudet qui le ragardait sans le voir. Il s'arrête : et e possédé de ce démon physiognomonique qui hui a fait dire, tant de choses extraordinaires, parmi lesquelles je reconnais besucoup de ridicules folies, il s'appuie sur se sanne, squelessing the same of the street of the same of the "homme, diteil A Oudet, pardonnezian wieux Mercier de yous troubler was moment dans vos méditations; i jen sonom "bientputelimpertance, et Dieu meigerde -,, d'en empêcher le résultat a de listauryoure

"front tous vos projets et toutes les forces , que vous avez pour les accomplir. Sauvez "la France, puisque vous l'avez résolu; mais au nom de Dieu, ne faites pas re-"tomber sur elle, d votre tour, le joug ... dont yous voulez l'affranchir. " scène singulière ne se passait pas sans témoiris. Outre Spartacus et moi, il y avait autour de Mercier trois ou quatre personnes qui peuvent vivre encore, et parmi lesqualles on me nomma le chevalier de Bonneolle. Une rencontre de ce genre n'aurait été hégligée ni par Seriorius, ni par Mahomen Je ne l'as citée cependant ni comme the preuve de la destination d'Oudet, ni comme un exemple de la perspicacité de Merdier: mais comme une de ces circons-Hances étranges que Plutarque n'aurait pas oubliées l's'il avait eu la 'écrire l'histoire d'Oudet; parvenu au detnier terme de sa danière, à rédvers tous les genres de gloire quo lus étaient réservés:

J'ai dit que le secret de la conspiration n'érait jamais parvenu à Bonaparte d'une manière bien lucide, et la raison en est extremement simple. Philopoemen était le centre unique d'une foulede cercles enclavés les uns dans les autres, sans aucune connexion: sensible. Tous, ces, cercles étaient composés d'agens essentials d'une conspiration inconnue, dont le secret résidait dans un seul homme. Il n'y avait autour de lui qu'une pensée, mais elle était disséminée sur tant de points, qu'elle n'avait d'existence collective qu'à ses yeux, et qu'elle ne pouvait être mise en action que par sa volonté. Peu d'hommes ont été plus avant que moi dans les, secrets les plus intimes de son coeur; mais nelui de Philadelphie était l'Arche sainte, et je ne m'en suis formé une notion, glaire qu'après six ans d'observations successives. Encore ces notions sont elles bien loin d'avoir l'autorité de fait dont les tribiniaux ont besoin

pour prétexter les jugemens que la tyrannie leur impose, et pourtant elles unt été vérifiées dépuis par l'expérience des résultats. Qu'aurait donc pu contre lui le délateur des derniers range, dut ne voyait dans la for ciété qu'une institution de caprice, à laquelle il était attaché par une dépendance étroite, mais sans but, sans nécessité sensible, sinon semer quelques méliances inutiles et toujours frustrées, dont la honte serait rerombée sur lui? C'est ce qui arriva cependant, et Cest ce que Philopoemen avait prevu sans s'en effrayer. L'existence de la Société fut connue, mais sa destination ne fut point devinée. Dans le vague de ses soupcons; le consul, alarmé sans etre convamcii, se borna à quelques mesures de police militaire. Deux généraux, et un certain nombre d'officiers supérieurs recurent leur restaite. Philopoemen fut renvoye a son corps; "qui occupait alors la garnison de Saint-Martin, à l'île de Ré. Il A. Latte Date Late Land

y fut accueilli avec un enthousiasme qui aigrit les défiances, mais qui ne les éclaira point; et ce premier revers augmenta l'importance de l'institution, sans la compromettre.

C'est ici la place d'une anecdote bien curieuse, qui ne sera pas nouvelle pour le grand nombre des Philadelphes, mais qui frappera les autres par un rapprochement dont ils ont souvent cherché l'explication. Je ne sais plus de quel corps était le capitain Morgan qui fut arrêté à l'époque, où je suis arrivé, sur la simple déclaration d'un homme étranger à la Société, qui avait remarqué parmi ses bijoux quelques joyaya d'une forme singulière. Quoi qu'il en soit, Morgan, bien atteint et bien convaincuide posséder les signes et les secrets d'une Spciétés que l'on scherchait de investirses sus soumis aux interrogatoires les plus séveses, aux épreuves les plus pépibles, auximigueura les plus obstinées; et on lui notifia formediement qu'il mobriendiaitiamais d'av doucieseniem kaon sort, mans dubl me resses leval point: les particularités dons le hav Phropodal interpretation of the confidence of th dent. Ce héros, qui pouvait tout dire sans riendister, bar il massais encole recu que les premières compaquications et ce qu'ori app clair le, bapteme de l'Ordre, ne put sup porter ini lique de regres wahison, eni la croauré destraitement donvon le menagait. One les trouva (mort sdams) son jeachot, là poitrine dédouverne et le sein empreint de la indene algued divon avait surprise dans ses effets pipora de con arrestation. Cette figage fut quelque comps après celle de la croix de la Légion d'Honneury avec le scul changement de la tête et de la davise. Ainsipule signe cache des Philadelphes de vehaitum signe public, se quelques ans des adepres de l'ordrer le phosélevéren conçue rente de l'affreit parce qu'ils crurent deviner cout ce que cène combinaison avaix

d'insidieux... Philopoemen entra cependant au milieu du petit cercle que notre grade composait, le front levé, l'oeil pur, le sourire sur les lègres, et nous saluant avec cette affabilité charmante qui lui gagnait tous les ceurs ..., Eh bien! frères, dit-il, qui l'augait, ceul. Bonaparte est notre complice. Philadelphie est consacrée, et c'est la Légion d'Honneur qui renversera lattyrannie. "Nous étions décorés tous, et nous le, regardâmes. avec tristesse, parce qu'il ne l'était point, et que cet oubli volontaise dans lequel on avait laissé le plus braveides: braves, était humiliant pour ses camerades Il nous comprit assez tot pour nous épargner des excuses; et, ouvrant brusquement sa veste a pour nous faire voir la craixi dits grade, qui était cachée destous: "Elleses là, dit-il; ensuite, portant sa main sur une forte cicarrise qu'il avait an-dessus de la clavicule, il ajouta: Elle est là; et puis. en la rabaissant vers son coeur, elle est là.

Et il nous tendit ses bras, où nous nous précipitâmes ensemble. De six que nous étions ce jour-là, nous ne restons que trois, et un des trois autres a eu le bonheur de mourir avec lui.

Je viens de le faire parler deux fois, et je crois avoir rendu ses paroles telles que je les ai entendues; mais qu'elles sont loin sans doute de l'être comme il les a dites! "J'avoue que je ne conçois pas la possibilité de faire sentir ce que sa physionomie, 'ses gestes et ses inflexions ajoutaient de charme et de séduction à ses paroles; vest de lui qu'on est obligé de dire. comme Eschine de Démosthène: Que serait-ce si vous l'aviez entendu? Nous ne devians plus l'entendre long-temps, et quelques-uns de hous no devaient jamais le revoir. Les sompcons qu'il avait excités, aggravés par de fausses idéclarations, car il n'y en out pas une qui reposat sur les m edition on comments on it

faits véritables, suffirent pour déterminer sa premiète proscription. Il fut destitué quelques jours epuès; paveci ordue de se retiger à Ménale, petit hourg du Jura, voisin du lieu de sa naissance, et de ne point en sortir. L'exil ne pouvait rien au bonheur d'un homme tel que lui; mais il aimait trop la patrie pour laisser imparfaites les grandes résolutions qu'elle lui avait inspirées, et pour abandonner Philadelphie, son ouvrage et son espérance. Un ambitieux, qui n'aurait eu que sa gloire personnelle en vue, l'aurait peutêtre fait; mais la gloire personnelle n'entrait dans ses considérations que d'une manière très-secondaire, quoiqu'il y attachât beaucoup de prix. Sa grande âme n'aimait rien autant que son pays; et quand il fut trop certain qu'il lui était devenu inutile, au lieu de t'abandonner à un lâche désespoir, · il se chercha un successeur qui pût recevoir

le dépôt de toutes ses idées, et qui fût capable de les mettre en veuvre. Le monde
ne nommait alors qu'air seul homme à qui
Philopoemen crût devoir cette concession:
c'était Moreau.

Survey Carlo Grand Control Control Control In this property was seen to be a first transfer requirement any original Let be Lamore electrons quelle me a of the arms. I am abandon a fleri क्ष महानेतृहरू १००३ कि महाराज्य है इस्ता स्कृतिमाल के े अधिकार है। जा प्रवासित है बुरार इंड characters of the curve, fair in penicine for, many or three personnelly neutran dances obcombinishing duns mamere ". secondare of a policy staplat beauen a ce pax Ne gande since animat rien . do que son pars, et quand il fut trop - con an qual for evan Jevenu finitile, an ort de subondonner à un lâche décespoir, अस्तराह <mark>क्वा रहेच राह्म वामक्</mark>र राज्याह तथा धर्मकान है। उन्हें

## CHAPITRE V.

Second age des Philadelphes. — Admission et censure de Moreau. — Conspiration de Pichegru, inexactement appelée Conspiration de Moreau. — Hésitation de Moreau expliquée et justifiée par l'histoire des faits.

the district at men

Lorsque le chef temporaire de la Société avait achevé son exercice, ou bien lorsque des considérations d'intérêt public ou des affaires personnelles, dont le motif était accueilli, le forçaient à s'en démettre, il adressait à la réunion urbaine la plus nombreuse qu'eussent alors les Philadelphes, une liste de vingt-cinq personnes qu'il avait

soin de choîsir dans le grade supérieur, et parmi lesquelles l'assemblée nommait cinq candidats au scrutin. Le builletin de cette nomination lui était renvoyé séance tenante, et il le faisait connaître par autant de copies aux cinq candidats désignés. Chacun de ceux-ci envoyait son vote, et le successeur de ce chef suprême, que nous reconnaissions sous le nom de Censeur, était choisi à la majorité absolue des voix: dans le cas de deux contre deux et d'une voix perdue, l'ancien chef décidait sans contestation.

Ce chef devant être choisi presque toujours parmi des militaires, on avait du prevoir le cas où il serait ravi à la Société, sans
avoir préalablement pourvu à son remplacement. Il adressait donc tous les mois, à
la principale assemblée, une liste close de
vingt-cinq candidats, qui ne devait être
ouverte qu'en cas de mort, de disparition
constatée, ou de réclusion à temps. Cepen-

dant, desistatuts qui n'avaient rien omis de tout ce qui pouvait donner au chef de l'instination l'autorité la plus conclusive, lui permetraient d'élire lui-même son successeur, par privilège de nomination climque ou in articulo mortis, dans le cas où il était happé sur un champ de bataille, ou conduit à l'és chafaud, pour le service de la patrie pour pour le service de l'Ordre: Cette transmission de pouvoirs se faisait alors par une simi ple communication verbale, let parlances sion des attributs que le chef devait toujours porter sur lui; ou biens dans les cas qu'and ne flui était pas possible de commaniques immédiatement avec la personhe qu'il avait l'intention de désigner, elle était reconnue et mise en vigueur sur la foi de son co dicilence and another by a consocially b

Philopoemen ne voyait donc aucune défificulté à l'élection de Moreau. Il était sur de flatter son grand coepr en lui officiers des bras et la vio de quatre mille officiers dés vaués, de toutes armes, et d'un nombre considérable de jeunns et énergiques citoyene, distingués par de grandes qualités morales, ou par des talens précious. D'un autre côté, il ne faisait pas de doute que lenom de Moreau n'autirât toute l'attention de l'assemblée à laquelle ba: oboix serait remis, et la plus nombreuse des réunions unbaines n'excédant pas treate personnes, ilm/y avait rien de plus facile pour lui que d'amenan dans de dieu de sa propre résidende oum mombre majeuxide Rhiladelphes, prisoparmistea phisiaffidée , Bufin, carvil avait l'habitude de stout prévoir, i dans le cas où la ligrande réputation de Moteau produiraitoun effet dontraire à son atcente sur des esprita prévenus contre tous les genres d'illustration et de gloire qui pourraient compromettre leur indépendence il ne devait pas hésites à laise usage du privilége de l'élection clinique, soit an disparaissant tont-à-com du milian de l'exil, soit en se

dévouant à la mort des conspirateurs, par quelque complot arrangé qui he hasairde rait que sa vie. Il manquait cependant une condition essentielle à l'exécution de sor plan, c'était que Moreau fut Philadelphe et qu'il pût ou qu'il voulût le devenir. Phi lopoemen n'avait jamais servi sous les yeu de Moreau. Il n'en était pas connu de vue il ne lui avait peut-être jamais été nommé. et dans ces circonstances difficiles, le vainqueur d'Hohenlinden était signalé trop hautement à Bonaparte par sa renommée, il était le centre de trop d'espérances et l'objet de trop d'embûches pour ne pas être extrêmement difficile dans ses rapports et réservé dans ses communications. Cependant " Philopgemen, au mépris du ban qui lui interdisait l'entrée de Paris, s'empressa de s'y rendre pour nouer anec, Morean des selationa dont il faisait dépendres le salut de la France! Un chaesed heureus, grar il lui avait été impossible de prévoir, cette

circonstance, avait placé alors auprès de Moreau hi-même l'homme du monde qui était le plus digne d'apprécier les vues de Philopoemen, le général Lahory, surnommé depuis Thrasybule. Après son initiation, Philopoemen obtint aisément d'être présenté par lui au général, et cette communication qui eut lieu à Grosbois, dura trois heures entières, à la satisfaction de tous deux. Ils s'entendirent des le premier mot, parce que l'opinion qu'on avait fait concevoir à Moreau des hautes qualités de son nouvel ami ne pouvait qu'être avantageusement confirmée par son seul aspect. J'attendais Philopoemen dans ma calèche, et je fut surpris de sa joie. Elle ne se manifestaient que par des exclamations et des phrases entrecoupées qui, de la part d'un autite! homme et dans tine autre occasion, auraient présenté quelque apparence de délite. C'est qu'il venait de voit sa pensée se réfléchir dans le coear de Moreau comme 

dans un mireir, et que, Caprès cette unité de vues, "cette sympathie de caractères, il ne doutait phis du triomphe de la société et du salut de la patrie. Il n'y avais rien d'ailleurs à changer à son ouvrage. Il sentait que l'ensemble de son système avait pourvu à tout, et Moreau n'avait pas trouvé une objection qui ne fut prévue, pas une condition essentielle qui ne fut devinée, pas un danger qui ne fut écarté, ber quelquefois tourne à l'avantage du plampar des précautions ingénieuses et sures. Toutes les fois qu'il m'a dit: "Il faudrait, de s'éculait Oudet, j'ai pu'lui répondré! ;, cela existen! A la fin il a repris, en me serrant la main avec expansion: "Puisque tela existe; le suis à la France et à vous. Je ferai mon de-Je ne doute pas qu'il ne le fasse, reprenait Philopoemen. Voilà de grands événemens et une grande destinée.

Ces détails me frappèrent tellement. As sont si présens à ma mémoire, que je pour-

raisufacilement, en étendre le récit, mais les événemens me pressent Les circoptances qui accompagnérent la réception de Moreaume scattirent chat cebendant d'un srès petit consiliabule 1 où je n'eus point l'honnour d'être adfissis Le texte le plus esthioti desi statute in exigenit que trois Phi-Jadelphas pour la mécaption d'un frère la tons et grades, excommo certe cérémonie Memandan mas discretion d'autant plus séentre que l'Ahlopogmen, qui devait mécessajestment y comparation était sous le poids idino ordroidicail; iii, fut convent ique ce mombre n'y serait pas excédé. L'état des nBhiladelpher présans fut coumis au técispiendaise qui cheisit dui-même, les témoins et demagens de son initiation, et telle eut sien, pour le premier grade, dans un hâtel Barni des envitant du Ralais Royal Lapsecond et troisième lui furent dannés à Grespois man Philapaemen passa mois jours en Augites communications avec lain pendant

que l'assemblée de Paris qui se trouva alors, suivant les états de la Société plus nombreuse de France, faisait le chois de cinq candidats dans la liste envoyée r son chef pour la désignation de son succe seur. Le nom de Victor Moreau, raissait pour la première fois dans ce liste, frappa les auditeurs d'un étonneme plus facile à comprendre qu'à décrire, mais qui ne tarda pas à se changer en enthon siasme. Son nom fut amené le premier pa le scrutin, et on pense bien, qu'il ne le manqua de voix que la sienne pour remplacer Philopoemen, dont les motifs de mission n'avaient pu être rejetés. Le seg régulateur des Philadelphes reçut, nom de Fabius, que des historiens lui ont depuis confirmé, ou par révélat instinct.

J'ai vue Moreau quelquesois, mais il ne m'est guère connu que par le glorieux témoignage de l'histoire. Il était bien loin

d'avoir cette solennité un peu théâtrale, qui était le caractère distinctif de son devancier et qui sert à remuer les hommes. lui trouvai la simplicité d'un vieux héros, d'un guerrier classique, et non l'esprit d'un conspirateur. Son adhésion au système de notre institution fut toujours voilée du prétexte d'une liaison morale, et l'habitude de ses moeurs douces et casanières ne laissait pas espérer autre chose à ceux de nous qui n'étaient pas dans sa confidence intime. Il n'aimait pas Bonaparte, mais il ne l'attaquait ordinairement que par des épigrammes sans fiel, et s'il faut le dire, sans conséquence. Ce qu'il y a de plus extraordinaire. c'est que Moreau, tout en se jouant dans ses discours du Gouvernement Consulaire, paraissait redouter d'en porter le poids. Il l'avait refusé, et c'était un tort très-grave, soit qu'il provint d'un excès inconcevable de modestie, soit qu'il résultât plutôt, comme je suis porté à le croire, d'un penchant détermine pour la paresse. En acceptant Posfre du Directoire, Moreau délivrait"Ba France, et de la tyrannie qu'elle subissait et de celle qu'elle avait à subir. Il lui épalgnait quinze ans de malheurs, et il anifelpait de tout ce temps sur le système de lestauration libérale qui nous était réserve. Je ne le condamne point, ni pour ce qu'il a fait, ni pour ce qu'il h'a pas voulu faire, la pensée de Moreau est au dela de toute mesure pour la foule des hommes, et fe the flatte moins que personne d'en avoir attent la hauteur; mais je crois que le sort du illolide devait l'occuper plufot 801 plus exchusivement, des qu'il à eu les moyens de le fixer.

La promotion de Moreau fut prolimptement connue dans le grade superfeur le Pinstitution. Effe demeura cachée aux qutres, du moins assez generalement sou bu parce qu'on y trouvait que sque avantage; bu parce que le laps extrementent coulit de son exercice ne permit pas qu'elle fut répandue

par des communications verbales. On sait que les Philadelphes ne reconnaissaient point leur chef sous son véritable nom, et qu'il ne se manifestait qu'à l'abri d'une pseudonymie qu'il n'était pas permis de violer par écrit. On a déjà vu d'ailleurs que l'élévation de Moreau à cette dignité fut antérieure de très-peu de temps à sa mise en jugement, qui interrompit toutes ses communications avec l'Ordre, et qui rendit un nouveau choix necessaire. Dans les endroits où la nouvelle en arriva, elle produiait des effets mes-contraires; elle affermità la vérité quelques esprits prononcés, qui s'étaient pénétrés à l'avance des intentions réelles de la Société, et qui n'attendaient squ'un cri d'appel pour se rallier à la bannière de la restauration. Elle éclaira quelques esprits indécis qui avaient suivi le cours de choses sans se rendre raison de leur but, et qui surent des-lors à quelles destinées les Philadelphes étaient appelés;

mais dles sebute les esprits timides qui hiae vaient yur dans le pacte auqueb un les faisait squscrire qu'une distraction d'oisils, Levnom du premier Comeur n'avait point révelé d'ailleupside projets absolute Celuinde Moreau faisait tout deviner on tout croite. p la était alers le sentre d'une foule d'espérances ep posées et pan conséquent le centre de tentes les défiances du Confernement et de ceuk qui croyaient leur existence attachée à sa consunyation: Hem mésidia mio grand brismment idans l'institution, a l'èt squelques parties s'en aliénèrent tout-à fait, pendant que plusieurs autres se fortifiaient en raison inversenti On mentitide toutes pants quium avait un plan, une direction établies iune marche progressive qui, pour p'être pas bien clairement manifestée à chacunt des membres de la Société en particulier, n'en paraissait: pas moins entgaineb la fociété toute entière vers des résultats qu'en ine pouvait encore que soppeomier, mais auxquels on ne parviendrait peint sans des sacrifices immenses. C'était un temps d'épreuves, et Philoposmen les dirigeait du fond de sa retraite Aussi imposant, aussi souverainement puissant dans son abnégation qu'il l'avait été dans ses services, l'inoccupation de Ison exil, qui le laissait tout entier à l'activité de son âme, le rendait pentschrerphus redoutable endorer Je ne sais si Bonapazte soupponna ce dont l'oisiveté dime tel homme était capable, mais trois limqis iétaient du peinel écorlés qu'il lui în expédien un brevet de major și et comme sioum hasardisfavorable avait avalu faire concounir jous cos événemens, Oudet arrivait à Paris aumomunt de l'arrestation de Moreau, pour y ressaisir les vênes de l'institution qui échappaient à ses mains, et pour assurer la vie dù Genseur, en organisant autour de saprison une conspiration de délier vers des récultats.spriervilèb

· Les circonstances qui avaient engagé Mo-

reau duincla velibre affaige dont je parle, na sont par assex bian consues de ses contemporpint gux imémes, pour qu'on puisse caperent quail'Histoire les éclaircisse jamais -par des actions exectes à Toutes les explications qu'en peut donner à ce fait memorable, rentpent nécessaigement dans la classe des hypothèses, et on n'a de raisons pour se décider entre les hyposhèses diverses que des probabilités plus on moins in containes Gelles drift in out that bed the self the self the évidence de sentimentaque je me flatte pas de faire passer, dans, l'esprit des lectents qui no se rendent qu'à l'ávidence de faits. Fai commencé par évablicanie répète souvent, et je persiste a choira, qu'il n'y a rien de plus semilable à un toman qu'une histoire secréte, qui offre des circonstances trèsssingulières et dont que peut citer les viémoins. de n'ai pas entrepris de faire considérer, qelle-ci comme june autorité suffisante pour régler des points de critique his-

to 14quel de la plasegrande difficates, mais Je ne par qu'ils puissemente réglés Valle le l'et d'est pour cela que je présente That plensee sous la forme d'une affirmation thespositive inemedants lects où faurais Benicoup de peine d'la conventren déose de la contration de sus est emperation de sus estations ogue offectis, ambis inarconviction niest the preuverque belandement a mois et jen-Hillyerx de encondectations aimides c'el je ne Hasardais jaman en fait entore nouveau sur une domiser qui mest propre, rans l'enve-· Hoppel de restrictions; ou le suspendre en Waines rélicences. Mon nécit ne peut être Pegarde, par les lecteurs ordinaires, que Comme une espèce de fanal assez aventureux sur une mer inconnue, et il est contre "la hatule essentielle d'un récht de cette espece qu'il lui partisse autre chose Ceux ींपात ont visité ों एक प्रमुख्य हमा वृत्त श्रीवृत्त करा के से व ses parages, et intine sur seux dont la si-

tuation relative ne permet pas'de porter la vue au loin, accorderont plus de confiduce aux indications que je donne, parce qu'ils y seront préparés par des notions antérieures. Le petit nombre enfin ne contestera rien, parce qu'il a fait le voyage avec mei, qu'il a vu les mêmes choses que moi et quelquefois d'avantage: Si cette lelation ' n'avait été imprimée quià vingt exemplatres, dismibues à vingt personnes qui ont possédé, pous les secrets de l'institution, elle n'aurait pas à subit une critique de faite, mais il m'importe pett qu'elle en subisse, pourvu qu'elle produise tous les 'ef-" fets que j'en attends. Elle doit justifier la mémoire de Moreau aux yelix de ceux qui se, croient le droit de lui faire que que que re proche, et qui auraient ce droit dans toute autre hypothèse que celle sur laquelle je me fonder Elle selvira la Monarchie b sello l'éclaitam sur un grand l'essoft de mouvemens interleases dont Pekistence he peut

etre innocemment dissimulée à un bon prince; elle honorera enfin le souvenir d'Oudet, et elle consacrera les services de l'institution mémorable, dont il a été le propagateur et dont il est encore l'idole et la gloire. Si les coeurs fioids ne voient dans ce récit qu'une invention bien eu mal arrangée, comme je suis trop porté à le crainidre, l'en suis faché pour eux et pour l'honneur de l'humanité. Il est bon de moire aux hautes vertes, quand ce ne serais que pour exciter à l'émplation.

La première question qui se sorait présentée, à un juge impartial, celle qui ocoupera avant tout all'hattention de l'histoire c'est de savoir si Moreau était royalisme et pouvait prêter l'immense autorité de son crédit militaire et de sa réputation morale à la contre révolution, c'est-à-dire à un système destructeur de celui dont il létait l'ouvrage et dont il avait été l'instrument. Tous les raisonnemens, toutes les autorités aoutes

las preques l'intrénuent de combattent podés truisent/egge, présention-fandamentale pir laquelle l'édifiqe envien de la conspiration était bâtin Moneaum édlairé par ma expél rience irrévecables Meresus sages impar spacede aptros ausaberra ima énabom , lait du bonheurapublica qu'il savait inutilement rêvé dana d'autros systèmes pouvait sobtir à la longue la nécessité, d'une rétrogradition mesurée vers la Monarchie, et d'ap pacte, garanti par des institutions s'urpsoch tre les Bourbons et la France; main Morsau n'anaithea barpin post argiver à sembla du Moneouss de l'étranger, qui aussitelus posttraire armé contre les des préventions dengerenset in Un partine en breux de pénatalisppolaitio la Dictaturant l'arméeil'y parint dinne voix presquentian en 1951 pour écrespries photocless and as high spriest dereunt of the bestien and injury of injusting sarder entelpholithe beaup as bied ab agange. squast of chestantes of the semperature of the sempe

eroquion in a pas démentranthemiquement depuis des bruite tres différens sur l'origine deilarconspiration de Moreaul Gonntle cous les moyens étaiens bons pour détruire l'empirenque Bonaparte Avait usurpe sur quel paesiesprits tropedaciles just commeda bohimme usuacionse de certe ame hypocrite niémit d'ailleurs que trop connue par les descurs qu'elle savait employer on oruit potroir assurer que elétair sa propre police qui avair assemblé fous les élémens de cette diare, siquelle mavair of dunie burdunsson organization; queld'amenor à Paris le reste des partisins fidèles de la monarchie, ou pedt être que de perterun coup irréparable d'influence milhaire de Moreau. Il est certain que Bonaparte pat s'en promettre des résultais quand elle lui fut connut maisti sentfallah de beaucoup qu'il fûr asteziaffermi alurs pour oser hasarder une parelle temative, chi, toute surprise qu'elle fût avant le moindre commen-

collens de précentions mituependant sa via es son gouveineinent en dangez: Cettiblires in enaisle out as fee us be she stelled brembeahemis de la byanneis acbridigais ent dirdentinulare pidontes de cominde pmais pane come l'efforqu'elles produisment dans l'opinion était apporable à dema despeint : es Ce grive peut présumende plus misting athteset de mieux fondé en vinisémblance. c'est que Moreau, : sisuré des bidatsup di sa glotre just de l'estime publique planes vertus, depuis long temps appelé quaides aspérances let mêmespan des nicolliciations presque unanimes à la délivrance de la presque trier et se trouvant chefed ingocoalpinal tion-admirablement; organisées qui alquait dans ses mains les plus puis satis ano peus de changen la face destchesequine dup pasha lancer sus de gulibuvais la face un un train signeaverune și grande destinée de câte câte de respandeme de damionarchie était de seul 'qui pas Alattenessa sage ambitibu ces

garantistant le bonheur de son pays. Mais il li était parle maître absolu desempoyens. il antait contracté envers des Philadelphes ane glande responsabilité dont le despot tisme inhérenté ses fonctions lui donnait trop de moyens de s'affranchir; mais qu'il n'était pas dans ses principes de rejeter lés gérement, surfout sans intérêt pour sa cause et pour le succès de ses desseits secrets. Dine toulait iren hasarden dans prossi grande entrépaise, sans s'être assuré des dispositions du floi, sans en avoir recullé. arondiation immédiate, et sans avoir pourvu mquemens aux lintérets réciproques de la famille royale et de l'immense famille du peuple dont il faissis partie. Moreau ne piouvait établir aucune communication usgue, quoen repportantermédiaire pour ab mier un projet de cette importance, et il strait absubdetede etraire, quilluett jamais waith aven le Rojau hot des Français, et avec des Brançais autom du Reigidhape ma-

nière si niaise et si étourdie. Il ne fal pas d'autre preuve pour l'absoudre de la raison, maisil ne fallait pas d'autre p pour le condamner devant la justice tyran. Quand'il a dit'lui-meme depuis dix ans que j'ai fait la ne m'est pas arrive de faire des dicules, on voudre bien croire que pas fait celle-là, il a aborde, importante de sa procédure et il bien résolue; mais que peut la force d dialectique la plus éloquente sur un group de procureurs imbécilles, investis de l dicature pour condamner les enne premier bandit qui les soudoyait

On vient de voir que Moreau avait à sa disposition tous les élémens d'une révolution mévitable qui l'aurait investi du pouvoir suprême pendant tout le temps nécessaire pour préparer un changement plus sensible et une régénération plus complètes Il le laissa entendre à Lajolais qui en con-

it point de tamps à perdie pour les royalistes i qui toujours presse d'étro 'au hasard de l'être à contrentemps, essava de l'être cetta fois-la plus à contra cemps que jamais, et dont la liquireté mal entendue empechal'effet des profondes combinaisons de Moreau. Cette indiscrétion de Mos reau est la plus grande de ses fautes, parca que le caractère inconsidere et la loquacité frivole de Lajolais réprimait en que que avac et le la loque et la lo hiere un pareil exces de nontiause, illafala. Par d'alleurs toute l'impudeuce de Bonss parte pour oser dire aux firançais aux Moreau avait appele Pichesrii et avec lui soixante proscrite, obligés de cherchen les tenebres et dieviser tous les peux pour exécuter un coup de main qu'il pouvait comsix mille braves qui avaient la. confiance du consul et l'accès de ses palais. Cent fois des ordres avaient été impatients. demandes a Moreau pour l'enlevede Bonaparte ou pour sa mort, et.

cent fois il les avant refusés parce qu'il crais gnait d'agir d'une manière un prématurée, sinon quant & Popelation qui diais extremement facile, au Moinsoquano à sessésultars qu'il orbysit devoir prépaset plus lantement. Commene auran-il accorde asdes etrangers, quelquiesmablesuquils fassano d'ailleurs par leur dévouement pyallet leur intrépidité à toute épreuve, poé qu'il m'as cordait point à ses compagnens d'aragems. ses amis, a ses frères? Es dependant ibétait sur que ceux-ci ne démentiralem point ses promesses, ne coltranteratom point beademarches, ite tromperatend points see espérances! C'étalem des agens conque; max nimes dans leurs vues plachimatalbachins Teur fidelite a sa personne, et qui, o il fant le dire, appartenaient aussi absolument à Ouder et a Moreau qu'a l'Etan : Voils pentetre un'inconvenient remarquable ides Spciétés secrétes dans l'ordre maturel des pations. Cest qu'an homme de génie péut

e'yrmbiupeendoplange, avec la patrie et l'emquait d'agir d'une manière tellapresiaturéq. ingmanisasuman de distribution des faire unarime à Moreau de, n'avoir pas viullur agired chélégère et sur la foi de quelques dicommesti : nuxquels, il était étranger parasa mie politique et par ses principes, waand it ciait le maître d'amener un résulsamples spins of plus beinenx par d'autres Acoyens b kas circonstances dans lesquelles tikted: troubrait etrafent etres, différentes de ceelles que mous event suce depuis; le dé-Mutede communication immédiate avec l'érengen tarisia besucoup de citoyene dans wine ignommo empresque absolue des vérita-uner surdesintentions qu'il rapporterait en s Prama que das reonjecturas plus ou moias -ikasprádet; vie ellifetajt par des données -qurefiled que deschefed un parti nombreux, equi-lui accordaith to ut 91154. Confiance, dayait 'disposer di servide ses samazades et de

celui de l'État. Moreau avait marché dans les rangs de la révolution; il était lié ses opinions, par ses faits d'armes, par gloire toute entière à cette mémora que des temps modernes; destine en que que sorte à la vie républicaine, vérité de ses moeurs, par la pureté inaltérable de sa probité antique, et par pendance de sa grande ame, noncé à voir cette forme de gouvernement s'établir dans sa patrie, parce qu'une malbeureuse expérience lui en montrait tous les jours les inconvéniens sous des couleurs plus sensibles; mais il ne renonçait poir voir le gouvernement monarchique, péré du moins par des institutions sagement libérales; il ne voulait pas que des réactions cruelles contassent de nouveaux torrens de sang français, à cette nation déjà épuisée par, les guerres civiles. Son espoir était de remettre le pouvoir dans les mains du Roi legitime, il est impossible d'en douter; mais il Letaient alo a board and a

promettait de le lui remettre librement, et pour accéder un vœu de la justice plutôt que pour fléchir sous la loi de la nécessite. Il aurait craint qu'une transition trop brusque, dans l'état des choses, ne s'opérat pas sans des secousses plus violentes encore qu'aucune de celles que nous avions resenties sans des déchirements avions ressenties, sans des déchiremens qui acheveraient la dissolution du corps social. et la perte du royaume. Il pensa, des les premières ouvertures qui lui furent faites an a nom de Pichegru, ou par Pichegru lui-mê-me, qu'il n'y avait point de mode de res-tauration plus dangereux que celui auquel on voulait l'associer. Ce plan n'offrait rien ing neget hos en effet qui ne fût propre à effrayer une partie nombreuse et puissante de la nation, ou, pour mieux dire, la nation toute entière en exceptant seulement quelques hommes très-prononces pour la Monarchie pure, qui n'ont jamais été fort nombreux, et qui l'étaient alors beaucoup moins qu'ils ne le

de ques donner lieu à quelques préventiones de la parvide quiconque était presse d'entier dans la plant de Pichegru, et de courir la chance de ses réstiltats. Ce que je remandos est si vrai, elle defaut d'halmo nic des élémens de la conspiration était déjà si sensible, qu'il y avait une scission de volonté et d'intéréts passablément manifesté dans cette société de malheur, que la vendir geance de Bonaparte parvint à frapper. Que serait-ce si elle avait triomphe de Bonapartes et que chacun but été abandonne à l'essor de ses passions 9 19 Les preces de la procéduse témoignent foit clairement que Pichegruétait embarrasse de Georges et ne l'avouait qu'avec peine; de son côté, Géorges et les siens se semaient entraînés dans un tourbillon étranger, sans volonté, sans action propre, utiles par leur devouemen soul, et ménagés seulement parce qu'ils étaient utiles; leurs subafternes ne leur in piraient que du mépris, et c'est au point

qu'ils dédaignérent de les embrasser sur l'échafand où tous les hommes sont éganx, surtout quand ils meurent pour la même cause. Entre les uns et les autres, s'élevait le Patriciat de la conjuration, quelques gentilshommes, élevés en gentilshommes, et accoutumés à mépriser tout ce qui n'a pagregu cette illustra favent du hasard qu'on appelle la noblesse, mais qui consentaient à prétermomentanément leur coear et leur épég au Moreau et Pichegru, parce que Moreau et Pichegru pouvaient beaucoup pour la Monarchie et pour eux. Cette opés ration avait donc trois têtes diverses, et point d'unité. Ellesétait donc mal conçue; maladroite et dangereuse, et c'est ce qu'elle parut à Moreau, qui était assez sur de son fait pour ne vouloir rien donner au hasard. Il est à remanduct, en passant, que de ces trois classes d'hommes opposés en esprit, mais qui tendaient à anchut comman ; o une seule fut frappée. Bonaparte épargna les

nobles, pour ne pas uniter des Mine les qu exerçãient encoie une grando influence dan l'Etat, all'instant où il y prenan si innestem mentile frang suprême On veirul quelle considerations sativerent Moread, or les tad hérens que l'on cratiful trouver; devaires tribunal quilles avait condamnés d'avance et qui les ménages par tine l'éticente den l'explication à manquel jusqu'en Les bons mes de Georges, qui s'étaient fait lets uns trimens dévoués mais passifs della coust ration royale, furent livies and definier sap plice, parce qu'il n'y avait pas plus an verer à les laisser vivre que de danger valt. faire mourir. Lecton tellible et cepthalt perdue pour cette partie sante er adde li Ta nation, qui ne consulte que ses affection et son jugement dans l'élection de la Cal qu'elle embrasse; qui medit pout elle, servent sans gloire, purce que Phistelle dedaigne ses titres inodestes, qui jouk de se tribmphes, presque thujbursasans recon:

pense parce que la prospérité oublie les serwiges obscura hell est vrai qu'il x a une consolution dans tout rela, pour ceux qui volent hien les choses: c'est que ceux qui some marte confirécischent deux qui n'aud THING PRS-BABRÉ - A VIVIE. - Mordan n'avait certainement pas l'intention de régner, que Richegru lui reprochait dams un moment of himeur, par un propos enntifié aux débres. Moreau, je le répète, désirait que le pouvoir ne rentrat pas dans les mine des Bourbons, sans une transition dontijl pouvait seul occuper l'espace, et au moyeude laquelle il aurait arrêté avec eux' tune espece de parte social ou de traité conciliannine Co que j'avance, avec quelque ceritude, sera paut être un grief contre Moreau, laux yeur des gaspistes en politique, des lesislateurs routiniers, qui un concoinent pas qu'un sujet se soit tropvé une fois dans toutes les hypothèses de l'histoire, obligé, de discuter et d'établir avec

son Bioi une transaction de puissance à puissance; mais c'est qu'il y a une puissance que ces grands observateurs ne connaissent pas, et dont l'expérience soule peut calculer les forces : la puissance des événemens.

Si le caractère du Roi gwait pu eux comnu de Moneau, qui était si digne de l'apprésier; si Moreau avait pu prévoir slors tout le bonheur qui attendait son pays sous le gomerpement paternel de Louis, XVIII., il n'appait pas hésité sam donte à remeternées destinées de la France entre ves mains. Par les premiers moyens qui, lui substeliff ele offerts; mais encore, di euratti lattu bour cela que les volontes expresses du Hoi lui eussent été notifiées d'une manière blaire, d'une manière authentique, et qu'il n'ent pas risqué de compromettre la habite res ponsabilité à laquelle sa réputation le soumettait pour une entreprise désavoude La parole de Pichegru était, à son égare, uno caution très puissante des intentions du Soil

verain et Moreau commaissaiteurop Pichegru pour lui selles la foi qu'elle méritair; mais il paraisseit que l'opération elle même merci de toutes les madifications que les circonstances a pourment apporter; il était même impossiblemvon kontansee autre ment des qu'on sytiquessonti de soloin des chances si incertaines at si multiplices Qui nouvait repondre la lora que de Bei me se trouvât pas obligé de méconnaitre des mandataires in out in deligion in hasardeux inconsiderés, dout le sèlecereurait puellé gitimé les progédés, s'ils avaient froissé l'inico térét public, répoléé d'affinion et compro mis la paix? Quel sage de sourire Morent avaital necu. pour la strolución es pour lui? Comment aupatt sil expliqués con de l' distribution of che the thirty distribution sil n'an avait pectioille d'autroirésulus que le mécontentement de la mation abla densgation de Roinsta sayaga inopine de Pier

chegru et des royalistes qui l'accompagnaient, lui prouvait qu'on avait mal interprété à Londres quelques mots jetés au hasard, dans une conversation confidentielle. Qui empéchait que les émissaires. dont il était entouré, n'interprétassent aussi faussement les faits qui avaient déterminé leur démarche, et ne jugeassent aussi mal des résultats qui devaient en être l'objet? Une conspiration préparée hors de France. par des hommes qui ne voyaient la France qu'en souvenir, et qui en avaient oublié l'esprit ne pouvait réussir que par un de ces caprices du sort auxquels Moreau n'avait pas le droit d'abandonner sa fortune, tant qu'il lui restait des services plus essentiels et plus certains à rendre à la patrie.

Je ne crois pas qu'il y ait une autre manière raisonnable d'envisager les choses, et que personne ait le droit de juger Moreau sur les suites malheureuses de son hésitation, sans égard à la situation fausse et

force dans laquelle il se tronbaits Ilmeest cepefidalif prolive que certeihestation me me n'a polite et का असिमार के प्राचन कि का अध्यक्त neralement, et que Moreau, dans l'enrange hypothese of hiddls crete confiance de tiajolais l'avait place, aperçue le seul parti qu'il y eur à prendre en pareil cas, et le propusa franchement à Pichegiu; lors de leur derniere entrevue. Après avoir exprime; avec Beaucoup de force et de clarré, les raisons qui l'empechalent de prétier à la conspiration elle meme Tautofite de son nom, il sjouts qu'il ne voyait point d'inconventent à l'accomplissement du plan des conjurés, qui Etail de l'execution la plus facile, à cette époque ou Bohaparte, encore mal assuré dans son usurpation, n'affectait pas sout àfait les formes exterientes de la tyrannie, et Be laissait approcher," au moins pariles militaires. The figage à Pichegru à remembe le er la responsabilité de cette expédition aux hommes entreprenant dant illetait ac-

compagné, en abandonnant à la force des choses les effets indubitables qui devaient la suivre. Il n'était pas possible qu'après l'enlevement de Bonaparte, le Sénat jetât les yeux sur un autre que sur Moreau, pour lui confier les rènes de l'Etat et le faire rentrer dans les attributions du premier Consul. Une fois arrivé à ce point, Moreau, investi d'un grand pouvoir, soumettait la Charte à son Roi et lui rendait le trône: mais il le lui rendait au nom de la nation, et après avoir traité pour elle. Sa dictature n'était qu'une transition douce entre la tyrannie et le gouvernement légitime; mais cette transition rassurante prévenait tous les dangers et conciliait tous les intérêts. Elle effraya cependant les royalistes, que la perfidie de Bonaparte avait accoutumés à la défiance, et qui craignirent de faire des frais inutiles de dévouement pour servir l'ambition d'un nouvel usurpateur. Ces inquiétudes réciproques, ces réticences alternatives qui résultaient du défaut fondamental de la conspiration, c'est-à-dire, de la discordance de ses élémens, la firent traîner en interminables délais et en occasionnèrent la ruine.

enter the property of the service of

-Yalla garage after reconst. II

## CHAPITRE VI.

Oudet rappelé à l'armée. — Conspiration de délivrance, ou première conspiration militaire pour sauver Moreau. — Institution de la pro-Censure, créée par Moreau en faveur d'Oudet.

J'AI déjà dit que l'arrestation de Moreau concourait, par un singulier hasard, avec le rappel d'Oudet et son arrivée à Paris. On l'avait tiré de son exil, moins sans doute pour satisfaire aux plaintes que cette vexation excitait de tous côtés parmi les officiers, qu'à dessein de l'éloigner du centre de ses habitudes, et de rompre les intelli-

gences qu'il commençait à nouer pour l'insurrection du Jura. Le Gouvernement avait sur ce point des certitudes bien acquises et confirmées bien positivement, par les révélations d'un personnage célèbre de ce temps, dont je serai bientôt obligé de m'occuper avec plus de détails. Cependant l'influence militaire d'Oudet, beaucoup moins éclatante à la vérité que celle de Moreau, mais peut-être plus intime, plus immédiate et plus dangereuse pour le tyran, le sanvait, jusqu'à nouvel ordre, de la proscription et de la mort. Il n'y avait à alléguer contre lui ni pièces probantes, ni témoignages appuyés sur des faits, ni démarches suspectes ou même hasardées; on ne connaissait ni les moyens qu'il pouvait employer, ni le but vers lequel il pouvait tendre; et, comme on n'avait pas un seul prétexte spécieux à faire valoir pour justifier des mesures oppressives, on se contenta de l'isoler de toutes ses relations accoutu-

mées, en lui donnant une mission dans le midi de la France, d'où l'on ne pensait pas qu'il pût agir de long-temps sur la Franche-Comté et sur les départemens de l'Ouest. Mais tous les ressorts de la machine surprenante dont il réglait l'action, étaient montés avec tant d'art, qu'elle n'avait plus besoin de sa présence pour achever la révolution de ses mouvemens; et il ne vit dans la nouvelle forme que prenait son bannissement, qu'un objet d'utilité très-réelle pour la société et qu'un moyen d'en propager les lois, d'en étendre les principes et de faire concourir à son succès de nouveaux adeptes et'de nouvelles provinces.

Le premier but qu'il dut se prescrire alors était de sauver le Censeur, et les préventions mêmes du Gouvernement ne s'y opposaient pas, car les sentimens républicains d'Oudet étaient trop publics et trop prononcés pour qu'on le soupçonnât d'être lié un mouvement royaliste; et il lui était

effectivement étranger, quoiqu'il x conscin dât par des vues secrètes que nque verrous se développer dans la suite. Cette heureuse méprise de la police favorisa la réunion d'un grand nombre id'officiers Philadelphes qu'elle n'honora point de ses soupcons, et qui vincent, préparer à Paris la délivrance de Moreau a sans perdre de yue celle de la patrie qui était leur, premier objet. C'est, cette neonspiration partielle, ou plutôt ce symptôme d'une vaste, et, puissante conspiration, que Mode Beauchamp a désignée pan habard dans sa Nie migee de Moreaus "La victoire hontense que Bonaparte, vez "nait de remporter sur ennemi enchais "nasudit cet historian, d'ailleurs, moins exact que fécond et moins fidèle qu'élés gant, mavait failli causer sa propre ruine, "Ilisienių formėm pandanto la procės, da "Moreau, une néritable conjuration, gra ntendait à la déligrer, à main armée, s'il navait été condamné, à mart, Les auteurs

"de ce complot étaient, pour la plupart, "des officiers revenus de l'armée, et qui, "travestis avec soin, se tenaient cachés à "l'écart. La police, instruite de l'existence "de ce complot, avait fait entourer le Palais "de Justice de troupes et de canons; vain "appareil de la force, qui n'eût point em-"pêché l'explosion et l'exécution du com-"plot militaire, si Moreau eut été con-"damné à la peine capitale. Il paraît cer-"tain," ajoute le journaliste à qui je dérobe ces lambeaux, et que je crois assez bien informé pour un journaliste, "que ce "complot militaire était antérieur à la pré-"tendue conspiration de Moreau, et que ce "ne fut point l'hésitation de Moreau qui fit s, échouer la conspiration de Pichegru, mais "hien la précipitation inconsiderée de Pi-"chegru, sur la foi d'un rapport hasardé, "qui fit échouer la conspiration de Mo-Les élémens qui la composaient "d'ailleurs, les liens par lesquels il y était

"attaché," continue-t-il, "et les circons-"tances qui en empêchèrent le succès, de-"meureront un secret impénétrable, tant "que la nécessité d'une révélation publique "et loyale ne sera pas démontrée aux hom-"mes purs qui doivent la faire, et qui n'ont "pas le droit de se dispenser de la faire de-, puis que les motifs de cette conspiration "n'existent plus." Il fallait dire encore: "depuis qu'ils ne peuvent plus exister;" et les Philadelphes le savent bien : Sociétés secrètes, qui ont un objet politique, et qui sont héroïques sous les tyrans dont elles préparent la ruine, sont au moins inutiles sous un gouvernement naturel et légitime.

Le serment qui unissait les Philadelphes et qui leur interdisait la faculté de se lier à une entreprise politique, sans ordre, ou sans aveu de la Société représentée par son chef, était trop formel, il engageait Moreau depuis une époque trop récente, et il l'avait

lié d'une marière trop étroite pour que ses frères pussent long temps suspendre sur lui quelque doutte injurieux. Les statuts de la Société exigement en pareili cas rans enquète particulière et la convocation d'un tribunal spécial qui devait prendre une ponnaissance intime de tous les détails de l'affaire dans laquelle un Philadelphese trouvait impliqué. Condamné, il était livré à la justice ordinaire et auxlois qui sont faites pour tous; mais absous par ses pairs, il devenait un homme sacré pour emegail acquérait sur tous les membres de l'andre sine autorité qu'aucune réunion d'hommes n'a donnée au malheur, une espèce de despotisme qui n'avait!souvent: point d'autre titre que l'abandon ou la réprobation de la Société commune, mais qui était d'autant plus imposant, où pour mieux dine d'autant plus absolu, que cette réprobation était plus injuste on plus cruelle. Institution sublime où la persécution devenaitaun titre, au dé-

vouement, et où le plus opprimé était proclamé le plus puissant! Il y avait un article des lois constitutives qui portait en substance, et peut-être littéralement si ma mémoire est fidèle: "Quand le tribunal con-"voqué à cet effet aura absous un Phila-"delphe accusé, chacun des membres de "l'assemblée locale lui devra défense, pro-"tection et dévouement. S'il succombe "dans l'instruction publique sans que l'as-"semblée parvienne à le soustraire à son "jugement, elle sera admonestée; mais si "elle ne justifie pas des moyens qu'elle "aura inutilement employés à son salut, "elle sera dissoute."

Le Censeur en activité, interrompu dans ses fonctions par un événement de force majeure, celui qui l'avait précédé reprenait, aux termes des statuts, l'exercice provisoire de la Censure jusqu'à la nomination de son successeur, s'il y avait lieu à procéder à cette nomination. Oudet rentrait

donc dans les pouvoirs dont il s'était de parti quelques mois auparavant, par le seu fait de l'airestation de Moreau; mais ui acte émané de Moreau lui-même, et qui introduisait dans l'ordre une dignité nouvelle, modifia légèrement cette disposition. Moreau qui avait appris à temps la réintégration d'Oudet dans l'armée et qui sentait la nécessité de lui redonner une influence très-puissante sur la Société dont il connaissait à fond soutes les resources; s'était démis en sa faveur d'une partie de son pouvoir, sans remoncer à oe qu'il était essputiel qu'il en conservat. Il l'avait nommé pro-Censeur et investi d'une confiance illimitée qui rendait cette dignité équivalente la la Censure même. Elle n'a jamais été supprimée depuis, et comme Oudet qui l'a gardée jusqu'à sa mort, demeura par conséquent pendant les quatre ou cinqpremières anhées de la proscription du Censeur le centre de toutes les relations philadelphiques, il he

passa point aux youx du grand nombre des Philadelphes pour avoir jamais cessé de l'être. L'intervalle qui sépare sa démission de la Censure à son élection à la pro-Censure n'est pas des plus de trois mois.

Les Philadelphes no négligèrent aucun moyen pour sauver Moreau, et ces moyens furent si multipliés et ménagés si habilement, qu'il ne faut pas s'étonner de leur succès. Cependant, toutes les ressources de la séduction auraient échoué peut-être si l'on n'avait pas eu autre chose à opposer à Bonaparte qui avait à sa disposition tant de séductions diverses, et qui répandait si abondamment les faveurs et l'or sur quiconque voulait trafiquer de sa conscience. Les menaces et la terreur devaient agir plus sûrement, et leur effet s'étendit jusques au gouvernement, comme les amis de Moreau l'avaient espéré. Ce fut le gouvernement qui ravit ce grand homme au tribunal qu'il avait chargé de le frapper,

et cette proposition, toute vraie qu'elle est, ressemble assezi à un paradoxe pour avoir bessin d'un développement de quelques lignes.

L'existence d'un complot immense et audacieux qui avait la persécution de Moreau pour occasion outpour prétexte, et qui pouvait avoir la chute de l'empire naissant pour résultat; étalte conmie de Bonaparte sans qu'il en est pénétréle mystèle dans vous ses détails. Des bruits populaires très lépandus, des rumeirs élevées dans différens groupes, des placards qui contenatent les provocations les plus hardies; des lettres anonymes qui se multiplizient entir de la manière la plus alaimante pour le Gouvernement, mais done l'origine se décoban à rontes les recherches de la police; quoiqu'elles se ité produissent jusque sur les bureaux de nowel empereur, et sil-fact en croite quelques anecdates du temps; jusque suit l'oreiller odel allait reposer sa tête dette

foule de circonstances ne devalt laisser aucun doute sur les événemens qui se préparaient et que la condamnation de Moreau allait faire éclater. Long-temps Bonaparte, dont l'opinistreté insexible simitait par les obstades, s'était confirmé dans la résor · lution, desperdre Moreau par l'intérêt même que calui-ci somblait excitor, et il panaissait difficile que la tribunal se désendit d'accomplir sessy elentés, quelqu'intention qu'il ent d'adleurs de se soustraire à la honte diuna ei bassa appringescendanua. Moinsconhant que son beau-frère, sans être ni moins ambitieux mi moins indifférent (sur la vie des damines quand elle pouvait servir à simenter leur) élévation, Murat craignit savec, naison quiune mesure de nigueur maladroite ou déplacée na produisit l'effet diamétralement contraire, et ne déterminat la mine du trône au moment demsa fondation; mais il est probable qu'il me mit point Bonaparto dans le secret de sestaquiétudes,

etwirfise servitd'un moyen détourrée petan fichir:cette-âme despotique, en la flattarit d'une résultat plus propreds satisfaire sa hattie erses projets de vengeance: En effet; Moresu, assassiné de la mainy d'un hourresu, à supposer que son exécution pat s'accomplir, devenait un objet d'intérêt général; il devensiv surtout un objet de culte pour la pastie mécostente de la sation qui réthir encore très-nombrense, et solt nom littairé! contrie celui-d'un mertyr, menacuit de plan ner long-temps sur le peuple et sur l'année: qui se souvenaient de son conragé étoffuit supportaient impatienment son inferinga Moreau, condamné au contraire à line 1814 : légère mais humiliante; perdait bar ce fidu! gement ses drdite à la pitie et pout ét bise droits au respecti. Oir ine voyalt/plus on the da'un grand chef décha 'qui devait l'ouds de rees fantes à l'éclat de ses services, et dont le chaument modéré témbignat en faus vour du tribunal quil avait fago et ilu Gonversament qui l'épargnait. Moreau en un mot n'était plus persécuté. Il était flétri, et cette idée convenait si bien à Bonaparte, qu'il l'accueillit avec une impitoyable joie. Je ne dis point qu'il ne se trouvât pas dans le tribunal quelques hommes hien intentionnés qui n'auraient condamné Moreau qu'à regret, et qui peut-être même auraient eu le rare courage de l'absoudre, au hasard de perdre à cet acte de justice les émolumens de leur place et la faveur de la tyrannie; mais; ce qui est de fait, c'est que la most de Morgau cessa d'être demandée par l'empereur, au moment où les débats s'animaient sur cette question, et que Murat qui l'avait fait résoudre aux Tuileries est le seul homme qui, puisse se flatter d'avoir exercé une influence salutaire dans le procès, si toutefois on peut appeler salutaire une influence dont les effets ont été si bien entendus pour le succès , de l'usurpateur et pour la perte de ses ennemis. Après la

manifestațion formelle, de cette derniere resolution, la, discussion ne se prolongea Ane Bardnie esbece de badenis on Bohr rendre hommage aux formes. Il serait donc d'autant plus inconsidéré de se targuer de L'absolution de Moreau, quand on a en le malheur d'être son juge, qu'on ne peut le faire sans rappeler qu'on a pris part à la condamnation unanime de ses prétendus complices; l'opinion qu'on s'honore d'ayair émise sur un des accusés n'à rien de sommun avec l'opinion politique, qu'anayent avoir professée alors puisqu'elle, est bien loin d'avoir été aussi favorable aux autres serviteurs dévoués de la cause royale; et on ne pourrait l'attribuer tout au plus qu'à des ménagemens particuliers qu'il y a deux ou trois manières de mal interpréter quoi qu'il en soit, Moreau fût déclaré coupable et condamné à deux ans de détention. Ge jugement produisit le résultat perfide que la nouvelle cour en avait attendu; les Phi

ladelphes difi entouraient le Palais de just tice et qui avaient souvent temoigné à Moreau," pendant le cours de la procédure, les dispositions auxquelles ils se livraient et les sentimens dont ils étaient animés, soit par les signes qui sont pratiques dans leurs assemblées, soit par des gestes encore plus intelligibles ; thrent succomber leur chef et s'évanouir cependant le prétexte du mouvement qu'ils avaient préparé pour le 'sauver et sauver la France avec lui. La tyraffitiel qui serait rombée le four ménie "fur prorogee de dix ans, et le coup d'état qui perdait Moreau sans le tuer, frappa de "mort une generation entière que le man-Vais lange des hatlons devait moissonner "suf'le champ de bataille. Quant aux mul-Theureux royalistes qu'une fidelité passive et el obelssante avait amenes à Paris à la suite de l'eur général, ils périrent presque tous "tans autre regret sans doute que d'avoir si vainement compromis leur vie; et de ne.

laisser aucun fruit de leur courage. On rapporte qu'un des serviteurs les plus affides de l'usurpateur penetra dans leur cachot pendant le cours de la nuit qui précédait l'exécution et qu'il les y trouva en prières. Après les avoir regardés quelque temps avec un respect dont il ne pouvait se défendre, il adressa la parole à Georges, et lui dit qu'il venait au nom de son maître lui offrir un emploi honorable dans l'armée; il ajouta que la clémence de l'empereur s'étendrait même à ceux des hommes qui l'acompagnaient, et qui voudraient se lier à son service par une abnégation sans réserve de leurs anciens principes: "ne me regarde pas seul" répondit Georges, "et vous me permettrez de com-"muniquer vos propositions à mes cama-"rades pour en prendre leur avis." leur transmit alors les propres termes de ce message et attendit leur réponse. Burban -se leva le premier en criant: vive le Roi!

et dix voix couvrirent la sienne de la même Apres les avoit regardes quelque temps avec un respect dont il ne pouvait se défencie, il adressa la parole à l'eorges, et in the qu'il venait au nom de son maître tor offer an englorishments larmées. it ajours que la elémence de l'empereur s'étendrait nieue à ceux des hommes qui Pacompagnarent, et qui voudraient se her à son service par une abnégation sans réserve do le ir., anciens principes. "Ceci "ne me regarde pas seul" répondat Georges, "et vous me permeurez de commaniquer vos propositions è nies camagrades pour en prendre leur avis. " Il leur transmit alors les propies teimes de co me seage ecarrendu leur réponse. Burban se leva le premier en cirant: vive le Rois

some of the control o

Seconde conspiration militaire des Philadelphes, connue sous le nom de Gonspiration de Esque Projet d'alliance. — Révélation de Mébés, ::

and the second of the second o

L'ne faut pas croire cependant que l'absolution de Moreau en nout-à-fait désamé
les Philadelphes. On m'a pas souhlié sque
certains d'entre eux manifestèrent le desseix
de frapper Bonaparte, à l'instant sub il fait
sait aux. Invalides la distribution des croixes
et si oette résolution n'eut, point de suités,
c'est qu'elle fut conque trop à la bâne et
qu'elle ne dépendant point d'un plandéterminée same lequel un Philadelpha ellauait

jamais le droit d'agir. Un chef d'escadron de Dragons, allant recevoir sa décoration de la légion d'honneur au pied de l'estrade sur laquelle Bonaparte était élevé, quatre ou cinq officiers se groupèrent sur ses pas, en martant la main sur la garde de leurépée, etcl'emqd'eux luiradressa distinctement detre question menagante, mais heureusement susceptible de plus d'une interprétation: "Est-il temps?" Elle parvint jusqu'aux oreilles de l'usurpateur qui pâlit d'épouvante et qui se leva de son trône aved un proportement-mêlé de terreur. Gel pendant la présomption qui résultait de oene phrase équivoque (ine parat pas suffisaste politi motiven nine accusation d'ailleurs dénuée de toutes preuves? L'exil seul endic justice, entattendant qu'un prétente phisusphoieux prétât quelque : apparence Wéquité à des posséentions plus graves. epicotho elle o alchorite de la piete control er. queles royalistes avaientitemee dans l'affaire

Morean pour décider Ordetadier deson prise the horner contents bigained de all stait grap, demonstrations, conque, avait dessynés pares cardes sur l'état de la France, qu'on ne pouvait la sauver que par le rétablissement mpnanchie, dansula famille et sous la projection des princes legitimes l'action de la contraction de prouve même qu'Ondet p'avait panateendu, pour arrêter, son apinionadide menmais de la conspiration de Pitheguns par ensemble, démontant à recus des de la tyrappie consilaire, bu inde quelque spinion qu'ils fussent qu'il était impossibilé uder rénverser cet échafaudage monstrucus intant qu'on ne s'entendrait pas au moins dans la combinaisquidespremiers moyens. Ge projet denandait un grand concentrade forces; Larepaque de réunir sientes Copposition commedant busenaction simultanée: maigle nœud qui pouveit

es attached and some of the color of the color of the color ा प्रमाधनीत इंस्कामहा अस्तान में कृति हैं। सिंहमा हैं हैं-. . codie difficile at the square! In paraissait in meme birmossible auceux qui he savaient pas ena de la saugant la saugant pour la saugant l suos Pai repete souvent que Thichillation naniosed elegible in the Britis executive all afficient rivers an introduction of the continuent of the xuk errendig generatische gener isgrandenstantinalestice que dans les es genot rechetis Mberaux, Tavait porte d'aersimere es de la trevisient enselare, produnoge salonite and salibert and salibration of the polyment -nla république qui de la le la con tutant dauties engage par des falites, retenu al pas blosi exces qui lin rendissent le ret - impossible yoursepinodere dans ses actions ; sepiekabe dane ver benfindens, il navait laappildud telland and sense sense sense -अक्रमार्थ कार्या क्रिया क्रय क्रिया क्रय क्रिया क्रय क्रिया क्रिय क्रि elder and ender the enderent of the brank and and an income of the contract of

de son caractère était și bien exprince par la douceur angélique de samphysionomie. que som visage aurait démentièses paroles si la chaleur du paradouq l'avait centratné, comme cela ponvaivarriver souvent, au delà des bornes de la justice et de la vérité : ¡Je: l'ai entendu répondre à des prémes sabi cités de prêter le serment du Concordat; et qui l'interrogezient sur le marti à moendre dans cette difficulté, par la belle sette tence de Pythagors: "Consultez votre consu cience et abstenez-vous dans le doutes le l'ai vu établir son système libéral et proser les bases de sa république tiluagineire abass vingt conversations diverses, marmi destina terlocuteurs : très - divisés o d'opimiems palas qu'il lui arrivât jamais idien sohoquernaid seul; je dirai plus, sans qu'ili lui arrivât jab mais de ne pasplaire à thus son exaltation entraînanțe, et poétique, idonț il niétaitipas maître lui-même, pouvait faire quelquefois des sectateurs à une lidée faussé ; maisuelle

n'a damais reprviouse passion. His avait desh illusions, comme tons les hommes, et il s'y livrait sque réserve, tant qu'elles n'intérese. saiont que son esprio, mais il n'y avait pas: à craindre qu'il les convertit en systèmes es qu'il: en essayat légèrement l'application. Ciétait-ane fined trop belle, et pour son! page et pour somitemps: en me siétonnait: doncepoint qu'elle vécht ailleurs en imagination, et qu'elle substituât des chimères charmantes aux réalités affligeantes de la société. On pardonnait à Oudet de rêver comme: Platon ; parce qu'on savait qu'il pensait comme dui et qu'il portait toutes les ventus dans son cœur. On concevait même, en l'écontant, la possibilité d'une république bien hepreuse, celle qui aurait été peuplée dihommes qui lui ressemblassent. Il est vrai qu'il n'y avait pas d'argument plus paissant contre ses sophismes, et que l'énonciation de cette idée transportait tout-à-coup l'auditeur dans la région des impossibles.

1. II. m'est donc parfaitement démon gu'Oudet fût l'inventeur de ce projet ljance ou de fusion des partis qui po sgul amener la destruction du despotisr impérial par, le rétablissement des bons et des lois. Les gens clairvoya hien intentionnés des deux opinior gallièrent assez vite, aussitőt "qu'on, pf soupconner l'existence, mais, il remplit d froi deux classes trop nombreuses qui passerent des le meme instant dans la dépendance du tyran, parce que la conservation de 1800 jepouvantable, système leur offrais and settle but fine attentage of settle pure that the property of the pure the property of the pure th posée des royalistos infidèles qui avaient vendu pour, quelque placet que pour quelque salaire, plus vil engore, les sentimens de reconnaissance héréditaire qui devaignt les lier à la cause de leurs maîtres : l'autre des républicains avides, ou férisces, ani avaient souillé, leur cause par des bassesses ou qui l'avaient rendue borrible par des gruautés

Jaligrand nombre de censet avaignt eté jetes a Tile de Re, par une de les hesties gearnighe bonfoit anspigness stoff pas opliged expliquer, et don ter hom etes gens ne croient pas avoir d'intéret ause plaindre. Oudet qui etait convaintu que ans une conspiration bien faite, in il faut savoir tirer parti de tout, et qui avait eu occasion de l'voisma pluipaix de ces exiles There is the same safe? The same safe est energy be reting in thant dans la dépens asignas, and replace see and many and seek de supedit sans enargel la success done h Mat le chef, d'une lecrus qui aufait pu fit भिक्ष रुक्ति सम्म इसी बेप्सा: Sat en en ait देखे होसिएडड and the the compassion of the spirit where dace de leur caractère et une glande ha blidde des hommes et des choses pendant lebcours de la revolution française rendissent émineminent propres à des services importants, flese les attachait faciliament an moyen de quelifhes tausses concessibils qui

ne compromettaient ni la Société ni fui. G'est en ôtant toute prise a la délation, et en he laissant voir de sa pensée que ce qu'il pouvait en montrer sans danger, qu'il dohappa, ou aux investigations astucieuses; ou aux révélations maladroites de ce M. Méhée qu'il avait lié à son entrephise, sans lui abandonner une seule confidence dangereuse. Quand M. Méhée compromit la vie et du moins la liberté de toutes les personnes faciles qui s'étalient ouvertes alli, ou si l'on veut quand les aveux de M. Mihée servirent de prétexte à cette persécution, carril n'est pas de mon intention de rien ôter à la latitude de sa défense morale, son écrit n'exposa point la tele d'Olidet, parce qu'il ne put le faire soupçoinner de rion wi ne fat conna de Bonaparte l'ou qui ajount quelque! chose a sa conviction antérioure. Bonaparte savait bien qu'Oudet dui portzit dne hame faviolable, tell ulfil n'avait peint d'emiem pris a chandie, ulas

encore, une la guerre ne devait pas tarder de lui proquer.

Je n'ai pas besoin de raconter comment M. Méhée, qui se surnommait alors Müller, Jublonski ou Obreskow, mais qu'Oudet, trpmpé peut ftre i qualifiait d'un surnom plus énergique, laissa surprendre à la Bolice leaster de sa mission, s'il parvient hellelisement du Brouver qu'il ne le luite pas livré. On eu des cette époque la sollicitude effrontée de ramasser ces turpitudes dans un volume in 80, sorti (des presses impériales, etque M. Mébée désavoue maintenant, dit on, avec quelque apparence de "yérjié, puisque le Gonvernement august il en attribue la supposition était natoirement englin à cette espèce de apporaliet et dont

il n'est pas difficile de citer d'autres exemples. Ce qu'il y aurait d'étomaint, c'est que M. Méhée fût parvenu à se faire plus will dans son livre qu'il ne l'avrait été véalles ment dans le cas de la délation dont son l'accuse, et qu'il s'y fût prêté d'infâmes couleurs qui n'auraient existé toutefois, que dans son imagination. Il squait faux, même en dépit de lui, qu'il eqt pris sa spécula. tion de si loin, et qu'il ent mûri sinlong. temps sa lacheté et sa bassesso, Co semis la force des circonstances, qu'l'avidité tous jours croissante de la cupidité, ou l tuda da mentir, même pour le servis son parti, qui l'aurait conduit à le trahir, si indignement, et non une specu long-temps prévue, un calcul ménagé. Il lui restait même bien évidem ment, à en juger au besoin par l'ouvrage ment, à en juger au besoin par l'ouvrage qu'il ne reconnait pas, une espèce de pudeur qui perce, on ne sait comment, milieu de toutes les révélations, et qui a

tanobadandiri in alla diana diana diana diana plea, ette da iles langue ette comprendit sei anset eme cline aid nespent passisines autremand. M dan'i shrubracodil duoq kashishteqouréaldes pale il immaine d'ébres b blg i énde droise bà santi Paccuse, et qu'il ev lit prétépaisiténes aParihi les réticences de M. Méhée pull ric famipas compter le menes quil a gandé suk les Philiadelphée, cur il m'est idémontité grill en ignorait l'existence : "mais il est évidunt dan confiaissait. Oddet pour le chief d'un parti hombieux, puissant, devoue suffort, et s'il la nomme quelque part, ce n'est pas dans son livre. Il se contente de le designer dans sa correspondance avec M. Drake d'une manière qui ne peut pas laisser de doctes à ceux qui mont lu avec quelque attention, mais qui na pas le cagattre d'une denonciation formelle pour les autres. Le chef que vous m'engagez ne linea de la lice en la l

i, Jacobins de France avec de ministère u an splais ; sulviv des Somagemes des Blancis , Drake), est un homme de ringt-huitians "d'une taille et d'une figure distinguée » Sa "bravoure passe ce que de pourrais visus "en dire; il parle avec grace et écrit auec ntalenti - Les républicains ont centini tune grelle confiance qu'ils le voient same à ; moindre inquiétude diner chez le Premier 3 Consul quand il quitté son reorpe pour ,, venir à Paris et faire de cour accedants Mes plus répandues au palais constilaite , voilà comme les républicains de consisié hrent. Si vous voules que fisjoute basens straits celui que je crois pour mon compos, ); avoir distingué en lui; q'est qu'il est diuse , ambition démesurée, es qu'il se intoque , autant des républicains lque des soyalis ,, tes, pourvu qu'il arrive là son but. Je crois s, avoir gagné sa confiance on difectant, tâte 3, à tête avec lui, sune moiale beaucoup monis sévère que belle dont ib se pare en

publice Lei Psemien Consulfait tout pour weerld concilient mais il m'y aurait pour "celanqu'um moyen qui convint à l'autre, arce serait dellui céden sa placeiffic a min unde ness'agit, par de discuter iri les inductions qu'en peat tirer de pe portrait, sursout idamssaipanieinjurieuse. Je n'ai jeas dissimulé qui Oudet fût, ambitique je gruis même bue o étais des apance dominante de sonqcaractère panais sa loyauté n'aurait pu éturaniae en question que par un esprit perfide et qui se serait identifié avec la calomnile au point de l'introduire partout où le hanard le faisait pénéteur. L'auteur de l'écrit donniopameniétait peut-être pas plus digne desjuges Qudet pan ses qualités que par sepidefauts; ipus pour mieux dire, il y avaitodans les rdéfauts nombreux d'Oudet, dam ses.imperfections des plus sensibles, ding see faiblesses, les plus .. condamnables, que sarte d'élévation à laquelle le vulgaire ne part jamain atteindre, même par la pensée. Que serait-ce donc, si cette appréciation émanait comme on l'a supposé, des derniers rangs de l'ordre moral, d'un homme qui avait fait abjuration vénale de son honneur, de l'indigne délateur dont M. Méhée se sépare avec adresse et sans doute avec des raisons valables que l'histoire accueillera? Un reptile, et le plus vil de tous, peut se traîner sur la statue d'un dieu; il peut l'entourer de ses replis et l'infecter de ses venins, mais il ne la mesure pas.

M. Méhée fut envoyé à Besançon, sous le nom de Muller, pour l'organisation de l'alliance qui a été révélée si hautement depuis sous le nom de M. Méhée. Oudet, certain des élémens qu'il avait amassés dans ce coin de la France pour un mouvement partiel, se disposait dès lors à l'effectuer, et il avait choisi à dessein un émissaire dont l'existence politique offrait quelque garantie à son partie. M. Méhée, agent des Bour-

bons, était, suivant l'opinion commune, une assez bonne caution de l'oubli de toutes les fautes et du pardon de toutes les injures.
C'était sous ce rapport surtout que son
choix présentait des avantages qui nous avaient seduits, et il ne manquait pas de talent pour le rendre profitable à la patrie 'il en avait bien senti l'importance, et qu'il n'eut pas été capable de mettre un instant les intérets de la patrie en balance avec les siens. Je n'attends pas la justification qu'il annonce pour penser qu'il partit avec l'intention d'être utile, et que s'il a cédé à la séduction, il ne l'a trouvée qu'en route. La prudence infaillible d'Oudet y avait heureusement pourvu, comme à toutes les choses que le hasard laisse à la prévoyance de l'homme, et un envoyé particulier, expedié à temps, prévint les principaux agens de Franche-Comté contre un messager imprudent ou infidèle, qui perdit, des ce moment, tous ses rapports avec le système de la conjuration. Il faut convenir qu'il se tendit même assez de justice pour nu pas entreprendre de les renouveler.

Toutes les communications de M. Mélrée avec M. Drake et avec le ministère anglais prouvent qu'Oudet lui avait livré, avec si réserve ordinaire, un petit nombre de dous pées générales, qui sufficaient pour le seivice du parti, mais qui ne pouvaient men pour sa perte. Ainsi, M. Méhée, ou deni qui a eu l'andace d'écrire pour luisses qui soutient que ses bulletins étaient vout ont tiers d'invention, n'inventait certainement ni le portrait d'Oudet, ni l'existence du comité d'alliance, qu'il ne pouvait commaitre à la vérité que par une approximation très-vague, quoiqu'il en indique assezition les élémens; ni les mouvemens préparés dans certains lieux qu'il désigne toujeurs avec exactitude, mais sans donner aucurie idéo dos mayens, parce qu'on l'avait tenu sur les point dans une, heureuse ignorancei Co n'était pas, au hasard que cet écrivain officiel dénonçait des provinces, et Bonaparte savait bien que cette Franche-Comté. sirobatináment accusée par ses espions, renfermait ses ennemis les plus implacables. puisqu'il évitait déjà d'en approcher; mais le soupean qu'il laissait planer sur la Franche-Comté, ne la rendait, que plus redoutables en compromettant indistinctement sas babitans. La délation escroquée à M. Méhéem selon, l'hypothèse; la, plus favorable pour luis re changea donc rien à l'ancien plandes. Bliladelphes de neut-être elle le servit, en faisant mattre dans l'esprit des bommes les plus exagérés l'idée d'une réumon de forges et d'une concession réciproque de principes qui raménerait, presque sons efforts i un ordre de choses universellement désiré. Ce résultat fut même

si public et si évident, que M. Méhée pourrait s'en servir avec plus de vraisemblance que d'aucun autre moyen, pour donner une cobleur d'utilité à la dénonciation qu'on lui impute, si le fait en retombe définitivement sur lui.

## 

CHAPITRE VIII.

ार्था वर्षात्र । स्वत्र क्षेत्र स्वाकाराव्यकः वृष्टाताः

Troisième conspiration des Philadelphes, connue sous le nom d'Alliance. — Son histoire. — Ses résultats.

Après le départ de Moreau, Oudet, pressé par des ordres supérieurs de se rendre à sa destination, ne s'y décida point cependant sans avoir tout préparé pour la révolution prochaine qu'il prévoyait, et à laquelle il ne manquait plus que l'assentiment du Roi. Il ne voulut pas toutefois se montrer à Besançon dans ces circonstances, et il se contenta d'appeler auprès de lui deux *Philadelphes*, dont le dévouement lui était par-

faitement commu, et qui polinientiliteris lien de tout intermédiaire avec la Société. C'était Sportacus et Werther, que j'al déja nommés, et dont l'intelligence souvest éprouvée par des missions difficiles minapirate pas moins de confiance à Oudes que leur honneur et leur courage, o Touschenx liés à Philadelphie part des sermens sacrés et à la personne dessan dhefi par une espèce de culte qui les tenditidans labplus étigité dépendance de ses volontés, ils penchient cependant l'un et l'autre vers les opinions des royalistes, disposition déterminée par leur naissance ou par leurs relations le tetrès. exagérée par la háine que l'esprit de l'insr titution leur avait fait seennevois contre Bonaparte. Ils n'attendaient même, i pour embrasser des opinions à découverque que l'aveu de l'homme habile dont l'autorité réglait despotiquement toutes leurs pers sées; et Ouder, qui était spr-de flatten leurs sentimens secrets, n'hésita pas aleur conflet

le projet anquel ses récolutions s'étalons arrérées; celpi de rétablir la monarchie des Bourbons sous le régime de la Constitution desque enfaisant concourir à ce grandmour vement les opinions les plus opposées en apparence. Trois corps d'officiers, prononcés pour ce plan généreux et tout ptêts à servir de leur épéb les événement qui allaient en déclater l'existence, composaient la plus grande partie des garnisons comprises dans les premier arrondissement de l'insuprections exinfluaient sur le reste d'une manière puissante, ou pour mieux dire cetraintelali avait fallu adresser aux agens conans du Roi, dans les endroits ou ces agens, généralementiasez réservés dans leur zele, manifestatent :: endore : leur l'existence : par quelques vellénés d'érre utiles, des émissaires nouvezux qui n'inspitassent pas les mêmes sompcons que Méhée, et qui na pussent disposés d'ailleurs : que de secrets sans danger. Edscommunications les plus vagues étaient

sufficantes dans l'état des choses, moyennant qu'elles fissent ptésumer à Louis XVIII ce qui se passait en France, et qu'elles rapportassent aux hommestfidèles, qui se devouaient encore à sa noble cause, l'espoir d'esra justifiés par son avoit. 'Ces mesures prises, l'opinion mûre et le peuple disposé, il niétair question que d'établir un rapprochement très-facile à opérer entre les partis; et que de former dans un lieu quelconque un noyau d'insufrection, qui serdit grossi emildeux jours d'une foule innom! brable de mécontens ; et entretenu par le zèle, ardent de plus de deux cents Philadelphes déterminés, dont deriains étalent très-exercés à la guerre. Telle est la mission dont firent investis Spartucus et Werther, dans les conférences de Déle, et dont rekaminerai rapidement les résultats, non qu'ils aient en quelque importance en eux-memes et qu'ils deivent laisser de grands souvenirs à l'histoire, mais parce qu'ils n'ont

pas, été loin de changer le sort de la Brance et qu'ils se rattachent immédiatement, comme je le ferai voir, aux conspirations de Mallet. Ces détails, publiés aujourd'hui pour la première fois, me sont confiés par quel ques-uns des conjurés, qui ont pules observer de très-près, et qui n'ont été étrangers à aucune des circonstances intéressantes de l'événement,

Je crois avoir dit que Werten appartentie nait à la noblesse. Il avait une figure agréacio, des manières élégantes, de l'activité, de l'esprit, et du courage. Spariacus, un peuplus avancé en âge, quoique très-jeune encore, se distinguait par une exaltation qui était capable de tous les sacrifices, et par une facilité de caractère, par une expansion de sensibilité qui le mettais en rapport avec tout le mondet fies opinions courageuses le faisaient acquellir des persentes les plus distinguées par leur naissance, communications dignes de leur naissance, communications dignes de leur naissance, communications de sensibilité qui le mettais en rapport avec tout le mondet fies opinions courageuses le faisaient acquellir des persentes dignes de leur naissance, communications de les plus distinguées par leur naissance, communications de le communications de les plus distinguées par leur naissance, communications de le communication de le communication de les plus distinguées par leur naissance, communication de le communication de les plus de leur naissance, communication de le communication de le communication de les plus de les parties de leur naissance, communication de le communication de les plus de leur naissance, communication de les plus de leur naissance, communication de le communication de le communication de le communication de les plus de leur de le communication de les plus de leur de leur

med en était quelques unes. Ses manières 'affertuesses, son abandon familier le remdaient plus cher encore aux hommesofores della claise da peuple, dont il avair bultivé l'amitié par instince plutôt que par-cab cal. Tous deux étaiens connus par la frame che liberté de leurs principes, par leux ops position souvent manifestée à la tyrannie impériale, par quelques talens et sursous par quelques matheurs. Oudet les crue, avec raison, capables de ménager le rapproches ment indispensable surt leggel il fortdaitha succès de ses espérances, mais il nesient permit aucune confidences entière pitet il n'admit lui-même à la sienns-qu'un Riviles delphe de plus, au moins pour ce que cons cernait les bases, les moyens et, l'époque de l'insurrection qu'on n'avait besoinide mé véler au grand nombre que par Je fait / Co fut Thémistodes, officier très-considéré, qui était chargé d'organiser un grade infát rieur dens la force amnée, et dont la prudence

endanfidelité sauvérent présque tous cesus emi cobpéraient à l'entreprises quand la plui datent praudhastico de alla caidhara esmanaist in Werther neturns a dans le Ibra doint Mess cellent esprito da position géographique es les relations faciles en multipliées avec l'étranger, faiquienthe centre d'insurrection le plus favorable qu'en put choisir. Spartacus futoenroyé à Besançon, qui tétait le quantierménéral ide la (conspiration en et adont il était ressentiel de s'assurer en y laissant au mioincoles: fermens diune insurrection auxia hiaides (Quelques jours sufficent pour rape procher les hommeside bonne foi qui pour valetit repuésentes moralement, les deux partiset qui voulgient les représenter d'upe manière profitable pour la monarchie. Il mer fablut, pas plus de quelques boures pour convenir de certains principes atxquels ils s'arreterent sans difficulté: parce qu'ils sei trouvérent du premien abord animés du mémbrespritze. Mo les marquis de Jouffres

`

traitait au nom des revalistes, dent sa pre bité antique et sa franche courtoisie ga rantissaient assez les intentions loyales MM. Martenne et de Franchet étaient des unés à diriger les mouvemens intérieurs de la place après l'explosion des mouvemens du dehors. M. le lieutenant-colonel Pyrault, chevalier de Saint-Louis, officier aussi aimable que brave, et l'un des caractères les plus chevaleresques de l'émigration, fut chargé du commandement-général; M. Léclanché, qui agissait avec une extrême bonne foi pour les républicains ralliés au système constitutionnel, avait composé les premiers cadres d'insurrection armée, d'une foule d'habitans des campagnes du Jura qui se présentérent au premier appel et qui répondirent aux espérances des conjurés tant qu'elles purent se soutenir. Un grand nombre d'hommes distingués par leur naissance, leur courage ou la fermeté de leur conduite, fortifièrent

veropessimententellalliance, edu cuadisade lant nom-ou de l'influence de leur garactères La propagande la plus téménaine et la plus imposante à la fois : olle qui resert pour zápandra et pour consacrer ses, principes du saint ministère du sacerdoce, forma des adaptes télés dans les villages les plus obsques en des prêtres éloquens, dont on n'a pas assez honoré, le courageux enthousiasme un Antoing-Remi Delacour entre autres, osèrent proclamer la vérité proscrite ndans la chaire de vérité, et rappeler au peuple malheureux le bonheur dont il jouissait sous ses anciens rois. La citadelle de Besancon était prête à arborer l'étenet la fidélité de de lys, successifs avait été mise supérieurs difficiles. On n'y craignait que l'obeissance passive et aveugle d'un dépôt de conscrits réfractaires; deux jeunes gens devoues se déterminèrent à aller partager leur sort et préparer leurs résolus

tions, Les autorités étaient honnes pres qui partout, et le gouvernement, comme égarl par un esprit de vertige qui ne l'a perdi que trop tard, semblait conspirer contre lui-même. Enfin, il n'y avait pas une petite ville où il ne se trouvât un comité spyaliste, pas un bourg, pas un hameau dans le quel les hommes ou les circonstances n'ensent assemblé des élémens de révolution et assuré des intelligences au premier chef de parti qui se présenterait. In était besoin que du son d'une cloche, cou du hruit d'un tambour pour déterminer un soulèvement que d'un drapeau pour assembler une armée, que d'un chef pour la conduire; et le moment où cela devait arriver était, appelé par tous les voeux. Le serment qui m'engage envers les, Philadelphes, et, qui me défend de les faire connaître sous leur nom social dans un écrit qui n'est Bas exclusivement fait pour enxulm'a interdit-le plaisir de nommer ceux qui vivent encore,

quoquii m'ent l'été difficile de ne pas les Hommer honorablement. Quant aux royalistes zeles, aux patriotes purs, aux gens de Wien de toutes les classes qu'ils parvinrent a sattacher dans les nombreuses occasions ou leur courage fidele entrepit le rétablissement de la mollarchie, et qui ne me sont du indirectement connus sur les traditions We ma société, je me trouve à leur égard dans des rapports très différens, si je ne 'He trompe, et je ne me crois pas obligé enbconscience à refuser à leurs noms une publicité que leur modestie désavoue peutefre, mais que l'histoire réclame pour eux. Quidet satisfait du commencement de cente organisation à laquelle il paraissait Wallger quoiqu'il'en fut le moteur secret, ne vit pas d'intéret à en suivre les développe-Hichs sur les lieux meines. Il ne s'àgissait plus que de la généraliser en préparant sur d'autres points qui lui étaient bien connus, des mouvemens analogues, et sa présence n'était

par conséquent nulle part moins nécessaire qu'en Franche-Comté. Il passadans le Béarn après avoir établi entre ses principaux agens un mode infaillible de correspondance qui devait le tenir au fait de tous les progrès de son ouvrage. Ceux-ci; unique et sur intermédiaire entre Philadelphie et l'altiance, formaient le nœud indivisible et indisse luble de cette conspiration partielle avec la conspiration permanente de la Société dont ils étaient les sentinelles perdues. L'avquisition de la Police pouvait donc remonter jusqu'à eux, mais jamais au delà, si elle parvenait à découvrir leurs opérations, avant que la réussite en fut assurée, et c'est ce qui arriva peu de temps après, au moment même où l'ensemble des moyens ne laissait plus rien à désirer aux esprits les plus inquiets.

Par une rencontre singulière et qui tenait du miracle, quelques Philadelphes que les circonstances de la guerre ou des commissions spéciales de leur chef avaient, conduits en Allemagne ou en Italie, spirouvérent initiés par le brave et habile Dy Châteler à un plan d'insurrection du Tirela, dont l'objet, comme celui de la Société dont ils faisaient pastie, était la délivrance et la régénération de l'Europe asservie par une famille d'avanturiers. Ils furent frappés de la ressemblance de quelques uns des moyens et suztout de l'institution d'une Société sacrète qui semblait calquée sur la leur et qui l'était peut être en effet. Ce rapprochement, remarquable leur suggéra l'idée d'établir entre les deux Sociétés quelques points de connivence qui les missent en état d'agir dans des vues bien coordonnées et de marcher au, même but l'une par l'autre. Il ne faut pas oublier que ce pacte. mémorable est le premier germe de l'insurrention européenne qui a rétabliau moins pour long-temps la balance des empires et la tranquillité des peuples.

aveugle avait déterminé son choix, elle fit passer les armes que nous avions préparées pour notre salut dans les mains des hordes sauvages qui vivent au bords du Tanais.

Le second avis, qui fut ouvert étair plus simple encare, et d'une exécution plus facile. L'itinéraire de Bonaparte le faisait tra verser les montagnes et les forêts du Jura, et on savait qu'il n'était accompagné dans ce voyage que de cinquante cayaliers divi-· sés en deux pelotons égaux, dont olium précédait et dont l'autre suivait sa voiture! Cent hommes bien armés sufficaient pour faire face à tous deux, l'et même pour des culbuter, pendant qu'un groupe internée: diaire cernait l'équipage, enlevait le tyran, et le transportait en quelques minutes dams des lieux inaccessibles à toute entreprise : humaine. Cette expédition parut siassurée dans les moyens, elle mettait d'ailleurs un terme si, court à l'insurgection, en plutet elle sauvait si, évidemment à la France les malheurs inséparables d'une guerre civile, qu'elle ne donna pas lieu à la plus légère contestation. Le temps pressait, mais tout se trouvait disposé pour une grande tentative, de quelque nature qu'elle fût, et cellelà n'était qu'un jeu auprès de celles qu'on avait préparées. Un jeune homme, plein de zèle et de courage, qui avait déja fait la guerre de parti avec succès, M. Buguet, actuellement officier d'état-major, fut chargé de l'opération dont le conseil d'alliance, présidé par M. le marquis de Jouffroy, régla l'ordre et la conduite pour tout ce qui pouvait être prévu. Trois jours après, M. Buguest commandait cent quatre-vingt hommes d'élite, armés de fusils simples ou doubles, et disséminés sur un espace très-étendu en pelotons peu nombreux, à la hauteur des villages de Tassenière et de Colonne. Cette petite armée, couverte du prétexte d'un trac, et qui ne pouvair présenter en der-

nière analyse aux soupçons de la police qu'un rassemblement de braconniers, était distribuée de la manière la plus conveniable pour se concentrer au premier appel! sur le point où l'on voudrait la porter! Des cavaliers affidés qui courgient en ordonnances depuis ses derniers postes sur la route de Bonaparte, devait annoncér 1860 passage quelques houres à l'avance, d'et il n'en fallait pas tant pour achever desedes positions nécessaires. Le reste se bornait à une évolution dont l'idée se serait offerte à l'esprit le plus simple, et qui intenceptait le mouvement de l'esconte sur la voiture; évolution dont la facilité passe toute expression, dans une route assez envire et tracée au milieu d'un fourré impénétrable à la cavalerie. Vingt tirailleurs d'une adresse infaillible, scrupuleusement choisis sur plui de mille, et embusqués de distance en dist tance, élaient réservés pour le cas d'une résistance qu'on supposait à peine, et qui

stait cependant de toutes les chances pos sibles cellequion redoutate le plus, parce quelle aurait coulé, au grand regret des conjurés, quelques gouttes de sang francall. Desamesures si bien prises ne pouvaidus pas manquer leur effet, et il ne restait pas le moindre doute sur la réussite, quand à la suite de plusieurs messages suctiessifs qui annoncaient l'approche de Bonaparté, com apprit qu'il était retourné sur searpad an dernier relai pour prendre une route plus longab et plus difficile qu'il avaite quittée la veille. "On ajoutait que le désordres et l'inquiétade qui se manifes! taienudanssa physionomie marquaient assez la véritable cause de cette démarche rétro! grafie, et tout prouvait que le secret de la conspiration lairavait eté lachement vendu. Il est vrai qu'un son disant agent royaliste, tres mouvellement arrivé du dehors pour une commission importante relative à l'alliance, et equiprise entere dans cette glo-

rieuse liste d'exception où les chambre ardentes de la police cherchaient leurs. vic times, avait disparu la veille sans qu'or sût quelle route il avait prise. Mais on osait à peine arrêter sur lui un soupçon injurieux que beaucoup de circonstances ont aggravé depuis, sans que rien l'ait suffisamment confirmé pour le tourner en cutitude. Ce qu'il y a de trop positif, c'est que cet ambassadeur, au moins inemet, se rendit à Paris sans poursuivre sa mission, sans s'occuper d'en rendre compte; qu'il y fut accueilli, à ce qu'il paraît, avec des égards rarement accordés aux proscrits, rentrés sans autorisation spéciale, et que son nom n'a pas cessé depuis d'être investi d'honneurs déshonorans qu'il avait peut-être payés du sien.

Cette circonstance fut suivie, à peu de jours près, d'un mandat d'arrêt décerné contre les chefs connus du comité d'alliance. M. Pyrault, M. Léclanché, M. Buguet

et le jeune Philadelphe, que j'ai toujours désigné sous le nom de Spartacus. M. Léclanché fut seul surpris, parce qu'il se trouvait hors du rayon de la force organisée. Les autres, prévenus à temps et sauvés par les moyens mêmes qui devaient servir à leur arrestation, se dérobèrent sans peine à des poursuites illusoires, à des recherches qui n'avaient qu'une apparence d'activité, et qui demeuraient toujours volontairement infructueuses, à tel point que les autorités supérieures ne pouvaient s'expliquer la maladresse bienveillante, et réellement inexplicable, de leurs agens. L'un des fugitifs, tombé par mégarde au milieu d'un détachement qui le pressait depuis huit jours, après plus de quatre-vingt lieues de détours en tous sens, s'évada sur le cheval d'un des hommes qui étaient chargés de le saisir. Quant à la détention de M. Lévlanché, qui fut très-longue et trèstignareuse, elle ne resta cependant passans bres, ils le ménagaiens pent-dens, caprai ils l'écrasent de leurs chaines.

L'influence d'Oudet sun le pays qui ava dù être le théâtre de cette conjuration recou velle, et où tous ses principes fermentaient encore avec une activité menaçante, était trop connue de Bonaparte, pour que cels ci l'y crût tout à fait étranger; mais il ches cha le noeud incompréhensible qui d'y anachait, et il ne le trouva point. Le chaide l'institution terrible qui minait le goussenement impérial, caché dernière sous-les effets qu'il se plaisait à produite comme un machiniste habile, étais présent partous et ne paraissait jamais. Récemment venue de l'exil, il fut frappé. d'un exil mouveau; mais on ne put le compromettre dans aucune accusation déterminée, et généralement, cette conspiration, la plus grave et la mieux ourdie de toutes celles qui ont

charisons le regne de Bonaparte, avant la econde conspiration de Mallet, se déreba ux investigations des observateurs les plus ubtils et les plus intéressés; de telle orte qu'alle ne donna pas même matière une instruction publique. Dans les inormations du préfet du Doubs, que la classe commune des conjurés déjoua avec peaucoup d'esprit, mais qu'une caste plus élevée et plus docile, parce qu'elle avait un meilleur parti à tirer de ses faiblesses, seconda presque universellement, avec une condescendance mémorable, le nom d'Oudet ne fut pas inême prononcé. Tranquille dans sa noble retraite, sur la foi inviolable de ses courageux amis, il recevait dans ses bras l'enfant qui venait de natire de son mariage contracté l'année précédente à l'île de Ré, et s'adressant à quelques Philadelphes qui l'entouraient: "Il est trop jeune, "s'écriait-il,, en le pressant sur sa poitrine

"pour e'engager à vous par le serment d'An "nibal; mais souvenez-vous que je l'a "nommé Eliacin, et que je lui lègue le "garde du temple et de l'aptel, isi, je meun "avant d'avoir vu tomber de son trône "usurpé le dernier des oppresseurs, de Jé "rusalem!"

Lifviewe with malborrow qui worth it house la conjuration of for a le will epadant, confine la tevidence de via a grande publicie an paris, volume los espations en a reconsidir to a confine and tous les espatis la paris de montant en a tous les espatis la paris de montant en a approachement for compart en approachement for confine et plus profitance pour l'en a saire et plus profitance pour l'en a confine et plus profitance pour l'en approachement de descenances per le confine et plus profitance pour le descenance per le confine et plus profitance pour le descenance per l'en approachement de descenances per l'en approachement de l'en approachement de l'en approachement de descenances per l'en approachement de l'en app

The de la conjuration de l'Alliance. — Première tonspiration de Mallet.

L'ÉVÉNEMENT malheureux qui avait fait échouer la conjuration de l'Alliance, eut cependant, comme la révélation de Méhée, un avantage incontestable. Il donna une grande publicité au pacte des royalistes et des républicains purs, et il fit concevoir à tous les esprits la possibilité d'effectuer ce rapprochement d'une manière plus sûre et plus profitable pour l'État. Il est vrai qu'il acheva de décourager les ca-

ractères timides et d'aliéner les caractès irrésolu; mais la conspiration des Phil delphes ne pouvait que gagner à cet épreuve épuratoire. Oudet la regarda comm la dernière des initiations, et il se félicit de la désertion de quelques âmes faible auxquelles on ne pouvait se livrer sans ne quer d'être trop souvent déçu. Ce nessi pas même dans les hauts grades de la s ciété que se manisesta cet esprit de dé goût, qui succède ordinairement à une longue suite de tentatives inutiles et qui altère quelquefois les résolutions les plus courageuses. C'était cependant dans les hauts grades que résidaitparticulièrement le secret d'Oudet qui l'y avait plus ou moins disséminé et que personne ne pouvait se flatter de posséder tout entier. La dénonciation de Bodemann, la troisième à ce que l'on croi qui ait paru compromettre l'existence de Philadelphes, n'apprit rien de positif à l police, et ne servit qu'à confirmer ses sour

ons sans les éclairer. Bonaparte sentait partout l'action de cette Société terrible, sans pouvoir la réprimer, parce qu'elle lui échappait sans cesse, et qu'il ne la connaissait que par ses effets sans arriver à ses causes. Il était placé au milieu d'elle comme Polyphème aveugle au milieu des compagnons d'Ulysse, trop sur que ses ennemis dangereux et déterminés le pressaient de tous côtés, mais ne le trouvant nulle part.

L'insurrection de Franche-Comté s'était dissoute en attendant une nouvelle occasion d'arborer les drapeaux de l'Alliance. Cinq de ses chefs, ou détenus ou proscrits, renfermaient dans leur cœur son mystère inviolable. Quelques autres couraient de ville en ville pour entretenir ce levain sacré, dernier espoir probable de la monarchie. Spartacus, après trois ans de persecutions, de fuite et d'incroyables misères, se réunissait aux bandes de Châteler, et cherchaitune noble occassion de hasarder contre

le tyran de sa patrie le reste de quelques jours inutiles. Son nom disparait de Phistoire de Philadelphie avec celui de Thémistorle que la persécution réduisit au suicide.

Quant à Philopoemen; il n'avait pas laissé vaquer la pro-Censure, encore une fois imtile dans ses mains. La Censure exercée pa Moreau, banni au-dela des mers, n'étak en effet qu'une dignité honoraire et presque illusoire, qui ne servait qu'à placer la Seciété sous les auspices d'un nom historique. Oudet seul tenait les relies de l'institution et la dirigeait dans une voie der n'était connuè que de lui, vers un but qu'il avait aperçu et signalé le premièr; mais son mouvel exil exigeait une nouvelle cession de pouvoirs, et c'est'la seconde fois fac le nom de Maller se présente à l'historier des Philadelphes. Maller, alors peu Connu même à Besançon, où il avait laisséides préventions sans doute injustes, saisait par-

țiende la Société depuis, și, peu de tempe qu'il était à peine connu dans le grade supérieur auquel il était rapidement parvenu, sous le nom de Léonides qu'il a si glorieusement justifié. Les personnes les mieux instruitas parmi celles que j'ai consultées nasont pas d'accord sur l'époque et sur le liquide sairéception. ening to a condit an Pai essayé de caractériser Mallet au commencement de set écrit par quelques traits dobservations quime sont propres, mais -quitiannent, à des vues et, à des circonstanges logales, fort antérieures aux événemans historiques sur lesquels sa réputation iffstefandéa...Cependant, ce que j'en ai dit instificrait, peutrêtre le choix d'Oudet si la Bénéreuse entreprise et la mort héroïque Ae, Mallet ne le justifiaient pas assez pour moi Pour concepcir le plan immense du Premier, il fallait le coupid'oeil profond et la puissance créatrice du génies pour saisir saplan, pour la suivra cet même pour Las-

compilir, il ne fallait que la fermeté impassible que j'ai attribuée au second et qui distinguait éminemment son caractère. Oudet avait construit le navire et s'était livré avec lui à la merci des mers et des tempetes; forcé de jeter l'ancre blen loin du port qu'il s'était promis, et dont de nouveaux orages l'éloignaient tous les jours, 'il assurait au moins le sort de son équipage en amarrant le bâtiment à un rocher. Tel était le général Mallet, que certains biographescent entrepris de faire aimable, quoiqu'il ne fut qu'inflexible, et qui n'offrit aux Philodelphes, pour me servir de l'expression énergique d'Oudet, que la garantie d'unaprobité de fer et d'une suélité d'acier. L'experience a prouvé pourtant que son âme stoique avait conservé quelque chose de cette timidité morale qui est l'apanage des douces vertu, mais qui perd les conspirateurs. Il retarda le salut de la France en hésitant sur un meurtre nécessaire.

Mallet ne se vit pas plutôt maître des élémens d'une insurrection armée; qu'il céda au besoin d'essayer ses forces, avec une impatience qui tenait de la précipitation. Il s'empressa d'appeler du Jura quelques républicains prononcés, mais purs, qui sans avoir pris une paratnès active à la première conjugation: d'Alliance, : y avaient cependant figuré honorablement. Un comité secret fut formél une dictature provisoire organisés, une assemblée générale d'hommes choisisidans les quarante buit sections de Paris convoquée et tenue, Mallet mis personnellement, su rapport avec plus de mille conjurés ... Dans la nuit du 29 mai, " dit Mi Lemare, à qui j'emprunte quelques-uns de ces détails, , , plus de six cents ordres , jétaient signés, scellés du sceau de la dic-"tature, trois mille proclamations et déscrets étaient datés, les postes assignés, ples rôles distribués. Le quartier général "allait être établi à quatre heures du matin

mà l'hôtel de Cambacérès, où tous les mimistres devaient, les uns se rendre. les mantres être conduits. A une heure sout mut ajourné et perdu.

of Cette première conspiration de Malletle compromit aux yeux, ides Philadelphes parce qu'ils crurent remarquer que le nov venu chef voyoit en eux un instrument tra passif de ses projets, et ne semblait pas attendre, comme Ouder, l'aveu indispensable de l'ordre, avant de procéder aleur exécution. Il paraissoit, en effet, que deux Philodelphos soulement ... pris. pout arguan basarddans les grades intermédiaires axeient étéappelés à ses conseils, jet qu'on sly ifisit déterminé sans égard aux rues des lors invariables de la Société. Le manvais succès de son entreprise excita l'intérêt tiède qu'on prend aux peines d'une connaissance éloignée, et non le poignant déplaisir que nous inspirent nos propres matheurs, eu ceur d'un frère que nous chérissons comme nousmemes. "Oudet s'était toujours tellement identifie avec les Philadelphis; in qu'il n'y Hivait pas un Philadelphe qui no fut comme persuadé que sa pensée la plus intime et ses affections les plus chères vivaient dans le coeur d'Oudet.Le coeur austère de Mallet, son ame sans effusion était un foyer éteint, on nous ne pouvions plus allumer le feu sacré de l'amitié et du dévouement. Liés à ses volontés par l'obéissance, nous ne lui appartenions point par l'enthousiasme, et notre servitude n'était plus un platsir. Nous nous trouvâmes comme la première Société des hommes quand elle passa du gouverne inent de la famille et de la touchange sous veraineté du péresusous le sceptre d'uniroi étranger. Breette considération soule explique le mystère morvelleux de motre existence, pendant tant dannées d'inquiét . tiides et des calamités, spasula Consure d'Ouder. Celui-là était bien le maître que nous avions clu; l'arbitre absolu, mais

chaisi, de nos actions, le noeud de notre alliance, le charme de nos assemblées et le but de nos desseins. Il n'était pas seulement le chef de la Société, il en était le secret, Son âme, pleine de tendresse, nous embrassait tous, et nous entrainait dans ses moindres résolutions avec une force inexprimable que nous ne méconnaissions point mais à laquelle nous nous faisions une joie d'abandonner toutes nos facultés, Nous n'avions alors qu'un regret: c'était de ne pas faire, ou plutôt de ne pas pouvoir davantage, Il exerçait sur nous une tyrannie tresréelle, mais qui ne gênait pas notre liberté, parce qu'elle ne résultait que des conces, sions que nous lui avions librement faites, et qu'il avait l'air de marcher avec nous partout où il nous menait. Jamais l'égalité n'a existé parmi les hommes au même degré que parmi les Philadelphes, et cependant jamais la confiance d'un grand nombre d'hommes dans les intentions d'un seul n'a

lontés plus passive. Toutes les lois de la Société pliaient devant ce mot magique: Oudet l'a voulu; et surtout devant celui-ci: Oudet l'a désiré. Je douterai rarement du succès d'une conjuration dont on pourra dire la même chose. La conjuration de Pélopidas était aussi composée de frères, et les phalanges thébaines ont peut être donné l'idée de l'institution des Philadelphes, comme la ligue Achéenne celle de leur république imaginaire.

La première conspiration de Mallet, renfermée dans un comité de cinq personnes, dont quatre lui ont survécu, MM. Bazin, Gindre, Corneille et Lemare, n'est que la plus ridicule des réveriers, si elle ne s'explique par une organisation préliminaire dans l'armée, et par l'affiliation de son chef à une Société très-puissante, prête à le seconder au premier signal. Elle donne lieu à deux simples questions que je vais exaininer, ou plutôt résoudre, puisque des solutions ort naturellement des fisits établis. Quels étaient les véritablés éléments ples moyens essentiels de cette conspiration? quel en était l'objet?

M. Lemare, qui aconsacré, des les commencemens de la restauration, ana bro chure très-courte, et surtout très-issensfirsu ne à l'histoire de cet événement, garde un silence singulièrement, remarquable come la nature des ressorts que Mallet se proposato de faire agir, soit qu'il ne les connaisse; point, ce qui paraîtrait fort entraordinaines de la part d'un des membres du comité in. surrectionnel, et de celui peus-êireliquisi avait le plus de part à la confiance de l Mallet; soit qu'il ait troungià cotte rétien cence un avantage que je ne puis apencevoir dans l'état actuel des schoses, i Quatres q ou cinq lignes seulement, u tombées; duisais plume par une sorte de distraction prévieb lent: la Société sans da mommer, mais siel

distinctement toutefois qu'il est impossible de mettre une autre explication à la place des celle que je dodute: 17, On saura; dit-il, ; que :: sans le secours d'encres sympathies " ques ni d'écritures chiffrées, Mallet las , sistait è toutes les opérations de l'armée, "connaissait toutes les anecdotes de quelen gon'importance, et recevait des nouvelles , de Moscou ntême " Ansi, les Philadelphès complissaient leurs devoirs envers Mallet, tandis que celui-oi les tensit dans une ignorance profonde de ses desseins, et n'y associati qu'un petit nombre d'affidés, nouvellement introduits dans la Société. : No! faut-il-pas en gonchire que; déterminé deslors à changer sa direction, et mal assuré du concours des opinions diverses, il avait pris le parti d'aginsans la consulter, et de la faire: participer, peut-être en dépit d'elle-même, / au mouvement qu'il préparait? Dans cettes demière hypothèse, n'est-il pasévident quela lemouvement qui faillit avoir heasen 1808

n'était pas conforme à l'esprit des *Philadel*phes, et qu'il avait conséquemment un autre but que celui qu'on lui attribue aujourdhui?

La première conspiration de Mallet n'a pas éclaté. Il paraît qu'elle n'a jamais été bien connue du gouvernement, puisqu'elle n'a été suivie que d'une persécution sourk trop sensible pour ceux qui l'ont subi, mais trop peu remarquable d'ailleurs pour qu'on prit la peine de la motiver juridique ment, ce qui était alors et si sur et si faci Il paraît même qu'elle n'a jamais connue de ceux qui y participaient, que M. Lemare, qui se borne à d'oeil sur son origine, ses élémens, son et ses moyens, ne porte pas même d'oeil au-delà des vues les plus co et que M. Lafond paraît craindre d'en veiller le souvenir. Elle a excité intérêt dépuis la restauration, parce qu'e a été regardée comme l'avant so

spisode singulier de notre histoire, et que cet intérêt, d'ailleurs extrêmement juste, s'est attaché indistinctement à toutes les circonstances de la vie d'un héros qui s'est assimilé, par sa mort, aux plus illustres martyrs des causes nobles et libérales. Personne ne professe une estime plus haute et une plus franche admiration que moi pour le caractère de Mallet; personne ne considere plus que moi sa loyauté chevaleresque, sa fermeté inflexible, sa délicatesse et son intrépidité; personne n'est plus convaincu que sa dernière entreprise n'avait point d'autre objet que le rétablissement de la monarchie dans l'auguste famille des Bourbons, parce qu'elle n'en pouvait point avoir d'autre pour un homme qui unissait l'intelligence au dévouement, et le jugement au courage; personne enfin n'est plus éloigné de faire un crime à Mallet de ses opinions antérieures, parce que les opinions de Mallet n'ont jamais cessé d'être naïves.

généreuses et désintéressées; parce qui l'expérience seule, et une expérience tres longue et très difficile, pouvait ramener de certains ésprits aux idées essentielles et fondamentales dont ils avaient été distraits par des erreurs spécieuses; parce que la grandeur de ses dernières résolutions et l'héroïsme de ses derniers momens aboudraient le crime lui-même, et n'ont que trop racheté de faibles égaremens de principes C'est pour l'amour seul de la vérité, c'est pour rendre à l'inaltérable sincérité de Mallet un hommage qu'avouerait son cœur; c'est pour ne pas tromper l'histoire, qui attend sur lui des notions positives à la place des hypothèses romanesques et des anecdotes fardées de ses biographes, que je me crois obligé à dire ma pensée tout entière sur cette conspiration, essai imitile et prématuré de ses forces. Tout prouve que cette conjuration avortée aurait tourné, par son résultat, à l'avantage de la monarchie;

mais qu'elle ne peut pas être comptée parmi les tures des royalistes; qu'elle n'appartient aux. Philadelphes, que par l'homme qui l'a conque, et que ques-uns de ceux qui l'ont servie, et que si Mallet avait péri dans sa première tentative, tous les partis lui dexraient de l'admiration, mais les républicaine seuls des regrets.

the John meme, et n'out que l'ados égaremens de prin
to de l'amain seul de la vérac,

the l'ambierablesincérité de l'ambier l'ambier l'ambier l'histoire, qui

the least le l'ambier l'histoire, qui

the least le l'ambier l'ambier de de l'ambier l'ambier

## CHAPITRE, X.

Insurrection du Tyrol. — Campagne de 1809. — Bataille de Wagram. — Mort d'Oudet.

Je ne me crois pas obligé à donner de longs détails sur les Sociétés secrètes du Tyrol, quoiqu'elles aient été liées à celle des Philadelphes par une dongue et intime confraternité de principes et de distinction. Ces Sociétés ont publié elles-mêmes leur histoire et leurs réglemens dans deux langues très-répandues, depuis les événemens qui ont opéré la régénération de l'Europe, et sur lesquels elles ont influé à leur manière. C'est dans ces mémoires importans

dont on nous fait espérer la traduction, qu'il faut étudier leur origine, suivre leurs progrès, méditer leurs plans, et reconnaître les résultats auxquels elles sont enfin arrivées. Qu'il me suffise de rappeler que la fameuse insurrection qu'elles produisirent en 1809 faillit abréger de cinq ans la servitude du continent, et que si elles avaient été secondées par les chefs du système politique même pour lequel elles se dévouaient si généreusement, c'en était fait déjà de la monstrueuse tyrannie de Bonaparte. Dans un âge plus ancien, les noms des Schill, des Schlegel, des Châteler, auraient été consacrés à la reconnaissance des peuples comme ceux des Goetz et des Melchtal; mais les peuples usés ne savent honorer que des talens frivoles qui achèvent la corruption des mœurs publiques, ou je ne sais quel héroïsme funeste qui n'étonne l'humanité qu'en la désolant.

La célèbre campagne de 1809 allait com-

mencer, quand Oudet fut tiré de l'exil par un ordre du ministre de la guerre, qui mandait à Paris. On lui annonçait le grade de général de brigade, qui était du depuis long-temps à ses services, mais on exigeait de son zèle l'organisation préalable d régiment de ligne supplémentaire qui portait alors le n.º 6, et qui passa sous le n. à la suite de trois intercallations que circonstances rendirent nécessaires. Cébri vet lui donnait une latitude sans born pour le choix des officiers qui des servir sous ses ordres, ou plutôt que sa veur devait signaler à la proscription, n'y avait effectivement pas de moyen d'éclairer les soupçons de parte sur ses dangereux ennemis. Le pi était grossier, mais Oudet ne l'évita po quoiqu'il fût loin de le méconnaître. droit de former un régiment tout animé son esprit le remplit d'espoir et de con fiance, et il ne douta pas qu'il n'eut le temps

de prendre une initiative éclatante sur les projets du tyran. Il y a des crimes que la vertu ne prévoit pas, même quand elle est éclairée par la prudence et par le génie.

L'événement dont je rends compte est entouré cependant de trop de ténèbres pour qu'on puisse l'établir d'une manière posi-tive, et justifier autrement que par des présomptions une opinion appuyée d'ailleurs sur des circonstances vagues et douteuses, Si le scepticisme est la plus essentielle des qualités de l'historien, c'est' surtout quand les faits qui s'offrent à ses récits, sont susceptibles d'une interprétation ca-lomnieuse du'il n'est pas permis de hasarder à l'égard des scélérats eux-mêmes. Je mé bornerai donc à raconter ces faits comme ils me sont parvenus, et sans en tirer des inductions trop faciles, mais dont la vraisemblance spécieuse pourrait à toute force n'être qu'une erreur.

Le 6 juillet 1809, époque de la fameuse

bataille de Wagram, est un des jours qui ont le plus puissamment contribué à l'illustration de nos armes. L'affaire presque décidée, à dix heures du matin, était entièrement terminée à midi. Oudet et les officiers d'élite dont il avait pris soin de s'entourer, avaient fait des prodiges de valeur. Ceux-ci pour la plupart rappelés de l'exil par leur colonel, comme leur colonel l'avait été par le ministre de la guerre, se trouvaient heureux de pouvoir signaler leur courage dans les premières occasions, et de se rendre dignes à force de bravoure de la justice tardive qui nenait de leur être rendue. Quelques-uns avaient été tués des le commencement de la mélée; presque tous avaient reçu quelques blessures; et Oudet, frappé de trois coups de lance qui paraissaient sans danger, mais qui lui faisaient perdre beaucoup de sang, s'était fait lier sur son cheval. Il attendait l'ordre de se retirer sur Vienne, dont il

n'était pas à plus de douze cents toises, quand il recut celui de se porter avec son régiment da trois lieues dans le sens opposé, vers un des points où les débris de l'ennemi s'étaient jetés. Il lui était prescrit de placer ce corps d'observation dans un poste avantageux sous le commandement d'un chef de bataillon et d'un sous-officier par compagnie, après quoi il devait se rendre au quartier-général avec le reste de son corps d'officiers pour y prendre des ordres ultérieurs. Les détails de cette opération le conduisirent jusqu'à la nuit, et il était onze heures du soir quand il tomba au milieut d'une embuscade qui tua tout son monde, sans même se découvrir. Inutilement ses camarades lui avaient fait un rempart de leur corps, dernier témoignage d'un dévouement généreux qui ne servit qu'à prolonger son agonie. Au lever du soleil, on trouva vingt-deux cadavres entassés sur le corps d'Oudet, le seul qui parûf respirer encore,

. Ouder n'était effectivement pas mort : vécut trois jours, et ces trois jours lui suf firent pour mettre ordre à des affaires, de famille qui exigeaient une grande contention d'esprit, et dont le sort à venir de son unique enfant dépendait. Le troisième jour il expira doncement au milieu de quelques soldats qui oubliaient leurs blessures leurs douleurs pour ne s'occuper que de siennes. La nouvelle de cet événement se répandit dans l'armée plus vite qu'on ne l'aurait voulu; le bulletin de Wagram qui accordait les honneurs d'une mention particulière à une foule d'officiers obseurs, enveloppa en vain le nom d'Oudet dans une périphrase dont très-peu de monde avait le mot, c'est-à dire dans la simple énonciation du grade dont il avait pris possession la veille. Il déguisa vainement cette circonstance et les particularités qui l'avaient accompagnée sous une formule bannale qu'il était trop aisé de démentir. Oudet,

blesse dans la bataille, et relevé près du champ de bataille, n'était cependant point mort sur le champ de bataille, et quelle raison avait-on pour donner à ce mensonge une autorité historique? Je souhaite que la solution de cette question ne se trouve pas dans la conscience de quelque assassin.

Pouoi qu'il en soit, Oudet et cette fleur de héros qui venait d'être moissonnée autour de lui, emporterent les regrets universels. Quelques officiers blessés qui avaient été transportés dans le même hòpital, déchirerent leur appareil en voyant sortir son corps. Un jeune sergent-major qui le suivait se précipita sur la pointe de son sabté à quelques pas de la fosse. Un lieutenant qui avoit servi avec lui dans la soixante huitième demi-brigade se brâla la cervelle. Ses funérailles ressemblerent à celles d'Othon.

Peu de temps après le régiment fut licencie, et cette mesure n'avaitrien de re-

marquable. Les succès de la France avai en amené la paix, et la paix rendait inutil les régimens supplémentaires. La réforme qui portait sur celui-ci n'atteignit d'ailleur qu'une poignée d'hommes échappés à la journée de Wagram, et au tres petit nombre d'événemens militaires qui en furents suite ou pour mieux dire le complément La mort d'Oudet avait jeté sous ses drapeaux un esprit de vertige et de désespois qui emporta en peu de jours ses camarades et ses soldats, et qui en laissa quelques uns à peine pour conserver la tradition de ses derniers exploits et la douleur ineffaçable de sa perte.

Ainsi périt à la fleur de l'âge (il avait à peine trente-quatre ans) l'homme le mieux organisé que la nature ait produit peut-être dans les temps modernes; et comme si de grandes leçons devaient résulter partout des grands exemples et des faits mémorables de l'histoire, le nom de cet homme n'est dis-

puté à l'oubli que pour y retomber bientôt avec l'écrit obscur que je consacre à sa mémoire, mais auquel mon faible talent ne peut pas donner l'immortalité. Il est donc vrai que le seul espoir qui ait jamais flatté sa grande âme, celui d'une gloire légitime et pure, ne sera point exaucé par l'avenir et qu'Oudet ne survivra pas même dans sa renommée à cette génération qui s'écoule, à cette génération pour le bonheur de laquelle il a vécu, qui lui a couté tant de veilles et d'angoisses; tant de périls et tant de sang. S'il n'eut voulu être que le plus élégant des écrivains, que le plus parfait des orateurs, que le plus aimable et le plus honoré des braves, aucune puissance ne pouvait l'empécher d'accomplir ses desseins et de remplir sa destinée; mais plus ses vues ont été profondes et plus sa destinée a paru immense, plus la Providence contraire, qui se ménagait d'autres moyens et d'autres voies, s'est opposée au développe-

ment des facultés merveilleuses qu'elle navait données. Sa main de fer, qui brise cèdre comme le roseau, l'a rompu dans force, et n'a rien laissé de lui. Le Jura que L'a produit le connoit à peine, et ne saitps quel homme est né sur le sommet, de ce montagnes, qui se glorificate de Picher et de Mallet, car Moreau seul manqui ·leurgloire dans l'histoire que j'écrism :Qua ne leur cédait rien cependant en Merro e courage, en désintéressement; il l'amportait peut être sur l'un et sur l'autre en sage activité, en prudence résolue, et dans cet art difficile des conspirateurs, i qui consiste à ne jamais, hasarder l'exécution, d'une entreprise avant sa maturité. Il les surpassait surrout pan cette souplesse de formes. par cette mobilité de moyens, par cette variété inépuisable degessources qui fajq consevri toutes les opinions, toutes les passions tous les sentimens, au succès du génie habile qui sait les séduire et les maîtrisor. La puissance

de ses conceptions n'était pas toute entière dans ses conceptions elles mêmes; 'elle érait dans chacun des ressorts qui en dépendalent et se communiquait simultanément aux partits les plus éloignées de son système. Sa volonté ne se faisait jamais sentir, et nulle Wolonté cependant ne fut jamais plus absoque Quoique doué d'une énergie morale 'atissi'imposante que velle de Marius, à qui Te Pal'une fois comparé, parce qu'on peut de comparer à rous les héros dans ce qu'ils 'out de parfait, di n'aurait pas en besoin d'essayer sur un soldat cimbre l'empire de The retreur. Le Combre le plus faronche serant tombé à ses pleds, et si ce Cimbre avait ex un coeur, 'il serait tombé dans ses bras. If y avait dans la physionomie d'Oudet une force irresistible et inexplicable, mais qui tenzit de l'enchantement. Il y avait une es-Béce de fascination dans le son de sa voix; Why en avait tine autre dans son regard, et cells est si viai, sans figure, sans hyperbole,

tialOselett, iqui exerçuisceuventrense jeanin gerre faculté pur les animaine les phileféroi cos 9 seen faisaitram secretariaisis supie, j'ani rais pur comptenau nomiste idé serfaibbenses Hi no savain pas queily hi de certain que comme wir gir under processor que licitife d'il de la licitife de la lic zur Jah entendurtennteh que Richergen, ion silité (cau slom du Roi) sur leuprist quais rait le plus jaloux de poir apcoider abla services; avair suggérés buriales és beauces en Nidée de faire passer son moin a sanille me sale. Cette pensioless conchunte let al anich ent patte for bornerodene samtition will dingraticular de dismunçadrimente benefit parriede Pithegrie ita ipus de se protetor de diffaverames blim in or inotonitally spine de ten raichne bussemussen sem spreser selustr ne connaîtra point ration.

 Liéros que tu as nourri, et qui te gardait une affection si fidèle. Tu as perdu ses cendres, ligrées, par les hasards de la guerre, à une terre lointaine, mais tu conserves avec respect ce qu'il y a de plus attendrissant dans les souvenirs qu'il a laissés. Tu as à peine recueilli quelque bruit de ses hauts faits; mais tu-l'as connu dans sa solitude, tu l'as possédé dans son exil, tu l'as un consoler la veillesse de sa mère, et porter la tribut d'une compassion fraternelle dans la chaumière des pauvres! Toi seul, Ménale, tu n'as pas oublié Oudet, et quand l'ingratitude des hommes aura laissé tomber son nom dans l'oubli éternel, j'irai le pleurer avec toi, et lui élever, sous quelqu'un de tes rochers un monument que le monde ne connaîtra point.

Je n'ai pas dit et je n'ai pas cru avoir besoin, de dire que la plupart des derniers momens d'Oudet avaient été consacrés à Philadelphie, Cette grande institution était

son ouvrage; elle avait été long-temps son espoir, et c'était sur elle que semblait reposer desormais tout celui de Oudet dut sentir avec une protonde amernume qu'il en emportait le deuil, victoires mêmes auxquelles il venait contribuer, ne seraient pas inutiles à lafermissement du despotisme, et que la su-peur de l'Enrope consternée allait s'au menter tous les jours des nouveaux triomphes de son insolent ennemi. cependant pas jusqu'a quel point il put pre voir les résultats inévitables, mais encore trop éloignés de l'ambition aveugle de Bonaparte, et du système monstrueux dont ce conquerant jetait les bases, mais je ne crois pas que ce mystère se soit dérobé tout-à-fait à la perspicacité ordinaire de son génie qui parut encore augmentée par les appro ches de la mort, a ce qu'ont rapporté ceux de ses camarades qui en furent les témoins, et qui lui ont survécu. l'aime à croire meme எனு அது நகை**ம**்பட்டு

wart ere long-temps so que cette perspective adoucit du moins les douleurs de son heure dernière, et qu'il en espérance du succès tardifide la protonde amer justice et de la chute assurée de la tyrannie. Peut être pensat-il que certains de ses amis et de ses frères gooteraient un jour les fruits de cette régénération désirée, après l'avoir amenée par de longs efforts, et payée par d'inappreciables sacrifices. Peut être un songe heureux les lui montra dans l'avenir, associant sa noble mémoire à la gloire de ses institutions et au bonheur de ses enfans. In ne devina pas, dans la prévision profonde, mais douce, dont son âme semblait saisie, les pénibles secrets que près de cinq ans de Fall it petrois calamités renfermaient encore pour le malheur du monde; l'élite de ses compagnons d'armes, moissonnés par la guerre, ou trahis par les élémens dans les déserts de la Russie; l'Espagne jonchée des victimes d'une guerre injuste, la France livrée a une invasion qui menace son existence jusSer were school (212) him ourse node

qu'au sein de sa capitule, Fullus mutilé sur le champ de bataille par unboulet de nos batteries, et mourant sous la tente, de l'étranger; Léonidas et Timosphulu égorgés aux portes de Paris, qu'ils avaient voulu affranchir; et le dernier ; le plus obseur des Philadelphes; privé de la joie d'assister à leur triomphe, et même de la doulous euge consolation de reconnaître leurs tombeaux.

C'est ici que dévrait finir ce récit, pulsque je ne l'ai réclement entrepris que pour payer à la mémoire du colonel Quidet un tribut légitime d'admiration, et suitopt d'amitié. Mais je ne d'aurais pas fait connaître assez si je ne montrais l'influence qu'il a exercée long-temps envore après luis pur les événemens et sur les hommes. Cette intention est la seule qui m'ait animé à écrire, et si quelques autres s'y sont réunies depuis, c'est qu'elles m'ont été, inspirées par le sujet même, sans que j'ais pu les prévoir. J'éprouvais un charme que l'en-

thousiasme seul doit comprendre, à raconter des faits illustres qui honorent le plus cher de mes amis, et que l'histoire n'aurait jamais apprisaans moi....Unis des l'enfance, par conte communauté d'étan, d'études et devocations qui détermine les rapports les Phus doudy les plus longs et les plus mémo-Patres deida slied nous nous retrouvâmes partoni podanis ilo numulte des plaisirs du Mondap dand sleisfrags, des batailles et duns dis masards plus dangereux des cons-Typespring at treat depuis sa mort ma Terendérel penkér, unt si la gloire de Bonaispaire, cerrengioine d'action dénuée de sen--Mades, adjaffections, de génie, peut-être (et li'qu'estabe igénia csans vertu!), m'a jamais Troffusque des rayons importing, c'est sur-Haut, je made dissimule point, parce que som éclatifaution a obscurri, a éteint celui -ud Ouder dontilâme supérieure, planait de ·1424hatt surrla sie sole. Mais dans la succession ndutaties des and point outer les choses du les present l'eprouvais un charme que l'enmonde reprennent régulièrement leur place à une époque donnée. Le tyran déchu tombe dans l'avenir avec ses haillons de pourpre et d'or, sans laisser un simple monument d'amour sur la terre; et un cércueil enterré entre deux sillons des champs d'Ebersdorf, dans un trou creusé, à la pointe du sabreus excite les regrets des rois met attire les regards de la postérité.

Les victoires multiplière à l'orogerie l'a raient donné dans l'Ene et ceu à cet, au fait la forcé, et personne de monaire à linicontester, mais il limite de monaire à l'inicialiste dispensable aux roi de l'anne de l'anne et nlus puis de l'anne et nlus de l'anne et nlus de l'anne et nlus de l'anne et nu de l'anne

and represent to the forement tearplace of the representation of t

conspiration de Mallet. Strategy of Abel 182

Les victoires multipliées de Bonaparte lui avaient donné dans l'Europe l'ascendant de la force, et personne ne pouvait le lui contester; mais il lui manquait un prestige indispensable aux rois, cette illustration du sang qui est plus puissante sur l'imagination des hommes que celle de la renommée. Accoutumé à ne se défier de rien, il osa prétendre, contre toutes les apparences, à

pne alliance dont la pensémbaula étobrerq l'histoiremietriling parvintusales idifficulté. skomernelusledneseeldsinseningspeliped policy fartupes Auplutot is voloniée bonieurs sind alapinoputali égénement entendad de la participa de la partici place de la idesija e ale a de la idispid ser librement du sort de da Hrance ut file monden tantila providence setplaisait à éleyer sa phyter pour la rendré plus mémé raple movement de sonb pourour démes deiabceaquitesseplenstanou ium inius. grottre, encore a fatigua fine dh'àn la doulgute patience de ses ennemis des partis de l'intérieur s'humilièrente pan ébpany dauant daï esicanointheast seeld caristopy seel sempo plus énergiques, et les plus éprouvéesisfichirent sans honte couse un poids queilluniyers the potentiality in point and thurs des haines a éyan gairent a cear epté la baine simb mortelle de la vertui qui ap sait jamaibaransiger avec les crimes heronomes qui isimme An tultuite etle, affermit soureison qui laur prospécia de lu Baidatelpate, l'inqui en salls effe columnité abattue, répondut Pimpulssaffe shomentanebldeseelswires, mais elle he les hoisa point de rano le voside de la parce qu'en è elaperonteldoidement of Wil 's haft des piels सीवृत्तुंतिक कान्यां मार्चीवविष्येत्रंतर हास्तीरके विष्यित ser libremen du zestededa diramet nolle i thuisestes je me berdissimulerar point, la Société avait alme grande partie de son éxiscondb moraleq dans la ponséend'Ouder qui Balanteanque en planimatt de son génie. Auglan Imdrin'd Outlevis cette ame puissante netarphis quelde rares liveurs dans les derzsièzenentepmises de ves cheft. Ce sont des -Mitadelphes | envotes quit essafent la desiruction dhigpuvernement'de Bhhaparte, wh spains consomment, let bestehdaht Phidadeplind reduige axbonibre de son ancienne mandeampi ties participe desormais à ces animiatives générousés; que par ses éspérances comparees weak. El experience de

trop. d'adversités a usé son courage det su dévouement, car le dévouement le plit pur a beson de voir briller quelquefois u faible rayon de bonheur qui le console et les vertus sans avenir passent les forces communes. Tous les hommes sincèrement attachés à sa gloire qu'elle a comptes jusqu'ici ont durement expié leurs service; les uns languissent dans l'exil sur une tent lointaine, et séparés par l'éternité peutêtre de tous les objets de leurs affections; les autres ont trouvé la mort sur les échafauds, ou l'ont cherchée dans les compats; et à peine cependant elle a pu commande par le bruit passager de leur proscription le nom des héros qui se sont dévoués pour elle; leurs infortunes se succèdent si bapidement qu'elles ne laissent guère plus de traces dans ses annales que dans celles lié :3 la grande Société des hommes dont elle aus si courageusement embrassé les intérêts. Elle s'étanne enfin de compter déjà fant

de martyrs et d'en léguer sispensis l'hispat à toireignes et martine et le company de la company de

Lai en souvent l'oncasion; en suivantile simple, exposé des faits inde faire pressentir ungautre raison de l'inertie de la Société, :dans la supposition de la mott d'Oudet. ... C'est que la combination matérielle de l'instituțion etait régléa sur lui, et qu'il possédait seul le secret menveilleux de sa hiérarchie, Jamais cette distribution n'avait été ni établie dans une assemblée spéciale, ni consacráe dans des constitutions écuites. Les règlemens particuliers étaient disséminés dans autant de Sociétés particulières dont il était le centre ou le pivot, et qu'il Pouvait à son gré ramener à lui par autant de fils qui n'aboutissaient qu'à lui. Cette organisation est telle que la concession de la Censure parait qu'un hommage illusoire, et ne danna la Société à Moreau, avec toutes ses dénendances gu'antant que son prédécesseur le apulaithica. 2 Oudet, s'átait donc

identifié à son système de manière à s'y rendre indispensable; secret tres lare en politique, mais qu'il possedait mieux-que noi sembre se dont on n'a jamais trouve personne, et dont on n'a Jamais trouve mon al mp requant et line por la rac-mauvais qu'il usat, parce que son carac-que pon la comme au despetisme. Dans beaucoup d'assemblées, la nouvelle de la mort d'Oudet fut l'équivalent d'un décret de dissolution. On se qui una les la mes aux mod sip siuqeb sidmesess en no ie , xuey joug qu'elle n'avait jamaes senti iui aurelle n'avait jamaes senti aurelle n'avait jamaes senti aurelle n'avait jamaes senti pleurer.

A cette époque se termine sensiblement

ab el su tourit no ridonarite ne sensiblement

je le répète, l'existence politique des l'animoniament en l'existence en l'exi emica in the dun donne augine atisée, que son activité avait maintenue, difisque son courage opiniatre avait fait tromplier de tous les obstacles, s'evanouit avec 32 he et le suivit dans le tombeau; mais la commotion avait ête tropuncion avait ête avait avait avait ête avait avait avait ête avait rible pour ne pas se prolonger queique temps, comme la rumelle u'll vente de la rume la rume de la La Censure de Moreau avait été si

dentifié à ou pleme de mambre qui s'apaise. La dernière conspiration de indispess 3(4) dernier Mallet est aussi le dernier symptôme de cette éruption terrible qui s'est calmée tout s'est calmée tout en montre de la mo a coup quand les principes qui la nourrissient s'épuisérent pour ne se renouveler sere ou d'assemblées, la nouvelle music sur d'assemblées, la nouvelle sere sere d'acceptant de la contraction de la cont de Mallet comme un peuple conquis sous la domination d'une loi étrangère. Le joug qu'elle n'avait jamais senti lui aurait hientôt pesé, si elle n'eût pas trouvé plus sacila de s'en affranchir, ou plutôt de le déposer d'un consentement presque unanime. Gette abnégation qui aurait été un intémissible, quelques jours auparavant, ne paraissait qu'une suite naturelle de l'état des choses depuis la mort du chef, et il ne faut gue se rappeler ce que l'ai d Wici des rapports respectifs de ce chef et della Société pour comprendre le senti-ment qui s'empara de la plupart des esprits. La Censure de Moreau avait été si

courte que la réflexion eut à peine le temps de s'y arrêter, et la volonté d'Oudet vivant la consacrate d'ailleurs d'une manièle si , solennelle qu'on put croire qu'on lui obeissait toujours en obéissant au grand homme qu'il investissait de ses pouvoirs. Le nom de Moreau ajoutait à ce prestige, et l'insstitution, forte encore de jeunesse et d'esperance, jouissait d'une énergie propre que l'age et le malheur font perdre aux institutions comme aux hommes ! Cependant; la transmission de la Censuré entre les mains du premier de nes capitaines et du plus iméprochable de nos citoyens, excita quelque impatience et quelques rumeurs. Quand Oudet n'exista plus; cette impatience se changea en dégoût, ces rumeurs en lempête, et la Société, brisée dans toutes ses parties, s'écroula sur elle même comme une voute immense dont la clef est tomb La plupart des Philadelphes voyaient feur Société, s'il est permis de faire une relle

comparaison , avec l'ascétisme ple Mallebranches c'est en Qudet senl quielle résidait pour eux, et du moment que leurs liens ne se rattachèrent plus à lui, ils les seconerent sans scrupule. Leurs rapports se réduisirent des lors à cette confraternité d'amitié et d'opinion qui avait fondé l'Ordre dans ses premières constitutions, et qui doit le maintenir à jamais sous ce point de vue entre ceux qui l'ont composé, aujourd'hui que, les grands intérêts de la politique ont cessé, mais que les affections douces n'ont fait qu'augmenter de liberté et de tendresse. Si la postérité s'informe d'eux un jour, et que les Philadelphes se perpétuent long-temps dans nos institutions avec la protection qu'ils ont si bien méritée, ils ne seront pas embarrassés du moins à justifier de leur origine, comme toutes les autres corporations mystérieuses dont l'histoire m'est parvenue. Ils prouvetont aisément qu'établis dans une circons-

tance unique pour la delivialité de la partire, et après y avoir confide de locale leurs forces et de fous leurs subrities jeaus prix de leur existence civile, de 1882 avais cement, de leur réputation, de leur for tune, de leur vie, ils se renfermètem le plein gre dans les simples pratiques mies Sociétés fordinaires quant il leur fat de montre que leur long dévouement ileme nait inutile au but qu'ils c'étaient prantis Il sort même de cette considération rung ivaidecommitte que cui mans disprarer e'est dérobée; à ce que je moisse de la la les historiens des Sociétés environs des legis n'y en apendêtre primble qui thait eu ppa conspiration pour principe dans certaines hypotheses extraordinalizes, de liftat social et qui ne se soit tournée la l'avantage de la Société générale, guand celle-ci-s'est rés tablie sur ses pases parurelles Il est de nature des hommes réunis, comme de tous les élémens, possibles, de tendre suivant

tipp et leurs facultés vers miche cammun, et la politique a mei high que la physique son attraction chon caures de gravité sur lequel la civicement, de la brat un icht angigen größend off a shale des Philadelphes, que pour s'exmpues binse instantation descriptions in the same of t wir mesten ein ietstide conspiration onkerte daring 1 que a graphagail de la commença de la comm dinterieur de Aintérieur pavramiessėbiese domination app. PEuropa Mais se commisso es aparida cette de appination general designations are the content secretaries as a second seco néfii de Bonapinte se tronvait proporit, pari Wilt," Edst dheff, sgénérquerment pobstinés, filli avaient füré de sauver l'Étas ani dépit de luf-meme, he se laissèvent point gagnet cependant par la langueur générales ille se devolierent a la France que con anouvelle entreprise qui proinit un dnomene sédle datue der honunes remas, e Bonapalte Tetarridocida merius,

au monde entier, et plus elle était imposante par ses moyens, plus elle était haïssable par ses résultats: la cause de la France opprimée était devenue celle de l'Eprope opprimée, et tous les pays impatiens du joug commun ne devaient plus faire qu'une nation pour le briser. Bonaparte étendait chaque jour son empire immense, mais il ne le faisait point sans multiplier ses ennemis. La ligue des Français avec l'étranger n'était plus un crime dans cette circonstance imprévue et peut-être unique, ou pour mieux dire, il n'y avait plus d'étrangers pour un coeur vraiment français que les esclaves de la tyrannie qui auraient pu s'obstiner à la maintenir, contre la volonté . et pour le malheur de tous. . Une guerre sans prétexte, qui n'avait pas plus l'approbation de la France qu'elle n'aura celle de l'histoire, allait cependant renouveler les calamités de l'Europe, et porter la désolation dans des pays où notre nom étais à

peine connu; mais cet événement faisait naître des espérances mieux fondées que toutes celles qui nous avaient bercés jusqu'alors. Il prouvait que cette manie insatiable dont Bonaparte était dévoré, toujours habile à se créer de nouveaux obstades, toujours prête à se placer dans de nouveaux périls, tendait à délivrer d'ellenême les peuples qu'il opprimait du lourd fardeau de sa fortune. Cette chance qui se renouvelait à chacune de ses entreprises, devait nécessairement le faire échouer dans la plus maladroite, dans la plus hasardeuse de toutes, et on ne le vit pas s'enforcer dans les déserts de la Moscovie, au commencement de la saison la plus rigoureuse, sans deviner que la Providence le poussait à l'écueil où il ne pouvait manquer de périr. Smølensk et la Moskowa proclamaient encore ses succès, que sa chute ne laissait plus d'incertitudes; pressentiment malheureusement mêlé d'une idée affreuse, trop complétement réalisée. C'est que ce dernier acte du délire inconcevable d'un ambitieux coûterait le plus pur sangude da patrie délà épuisée par tant de victoires set appauvrie par tant de conquêtes. Diffid

On n'épargna rien pour s'assurer dis lispositions des souverains dont Bonassae voulait ébranier la puissance PII en étais un qui se recommandait des fors a vadmira tion de l'Europe par la modération de son caractère et par l'étendue de ses lamières: cet Alexandre du Nord, dont noul avons reconnu de si pres les magnanaes verres, qu'il est dù devoir indispensable dem Français de les avouer; et l'on ne doutait point qu'il ne répondit à l'attente de la nation, si l'on pouvait le mettre en rapport avec elle, par l'intermédiaire de ses citoyens les phis purs, de ceux qui avaient le droit de se charger de toute sa responsabilité sans en être démentis, des représentans naturels de la France esclave. Le hasard avait fait l'un

prince, et Bautre proscrit; il les avait jetés surdenschémisphères et privés de toute communication apparente, au point que Bonaparto nion soupeonnait pas même la possibilité. C'étajent Bernadotte et Moreau. Il fallait done établir entre Bernadotte et Momucht de casideux grands, capitaines à cet Alexandre II qui était si digne de les entendressant vois facils de communication que de malhement Lahory était chargé de tracor. C'est à lui gun la mission de la Société pour Moreau avait été remise, et c'était pour l'accomplir qu'il vint tendre ses mains aux fers, avec 1111, dévouement encore sans exempleues demander la commutation de l'exidindéfini, qu'il subissait depuis neuf ans contre iun bannissement déterminé dans les Etats Unis, sous l'aven du Gouvernement, iqui n'y pouvait pas voir un grand inconvérient Soit, que Lahory achevat tes relations et les amenat à leur dernier ger egelos. Le balard assit fin Pan

terme, soit qu'il en eût encore l'initiative, ce que l'histoire aura sans doute beaucoup de peine à expliquer, les moyens pris pour en assurer l'accomplissement avaient si heureusement pourvu à tous les hasards, que la mort même de Lahory ne le retarda point. Un émissaire qui n'était pas plus recommandable par son courage, mais que sa fortune servit mieux, conduisit à sa lin l'entreprise commencée, et ses lettres de créance furent scellées du sang glorieux des martyrs du 23 Octobre. Quant à Lahory lui-même, entraîné par une circonstance bien imprévue dans la conspiration toute fortuite de Mallet, qui le détourns, au moment où il était près de se rendre à sa destination, du plan particulier auquel l'ordre de la Société l'avait dévoué; quant à Lahory, disais-je, qui connaissait tous les moyens de destruction dont le Gouverne, ment de Bonaparte était ménacé, il put mourir sans désespérer de la patrie, et adresser au ciel les derniers mots de Gracchus. "Je jette vers vous cette poussière, "et de cette poussière il me naîtra bientôt "des vengeurs."

La conspiration européenne qui reposait sur l'alliance merveilleuse de deux généraux républicains, dont l'un banni et l'autre roi, comme je viens de le dire, étaient séparés par tout le diamètre du globe, est le fait le plus étonnant de l'histoire, mais c'est le plus incontestable, et les résultats possibles n'en sauraient être appréciés.

Moreau arrivait d'Amérique, environné de tout l'éclat de sa gloire et de tout celui de ses malheurs. Il venait se rejoindre au plus cher de ses compagnons d'armes, à ce Bernadotte qui ne s'est séparé de nous que par le pouvoir, mais auquel les royalistes ne reprochent pas d'avoir été républicain, et auquel les républicains ont pardonné

motifs enfin qu'on ne devine point, mais qui étaient nécessairement nobles, ont hâté sa résolution d'une manière funeste pour la France et pour lui. Ce n'est pas lui qui a manqué aux événemens, ce sont les événemens qui lui ont manqué. Vingt jours plus tard, il sauvait la patrie et la gloire de la patrie. Cette petite considération prouve peu de chose contre sa prudence et rien contre sa vertu. La postérité le citera à côté d'Harmodius et d'Aristogiton, qui ne furent pas plus heureux dans leur tentative, et dont la Grèce a long-temps chanté les louanges à la fête des Panathénées.

Je n'ai eu ni l'intention ni le pouvoir de donner ici de grands détails sur la conspiration et sur la procédure de Malfet, dont on a beaucoup parlé et beaucoup écrit depuis la restauration. Je ne me suis cru obligé à la considérer que sous ses rapports avec la Société, dont Mallet était chef depuis la mort d'Oudet, presqu'à l'insu de cette Société elle-même; et les liens par lesquels elle s'y rattache sont si rares ou si légers en apparence, que l'histoire les discernera difficilement, quoiqu'elle ne puisse guère expliquer la conspiration sans eux. Indépendamment des grands faits que j'ai réunis jusqu'ici, cette procédure même en offrit toutesois de très-remarquables et qu'on a négligé de recueillir par une très-bonne raison, c'est que le settet en était tout-àfait-inconnu. Les premiers biographes de Mallet ont observés par exemple, que, par une rencontre fort singulière, le mot d'ordre du jour de la conspiration, était conspiration, et le mot de ralliement révolution. Ce: hasard serait réellement extraordinaire, si les intelligences de Mallet, avec une partie très-active de la force armée de Paris, n'en rendaient pas raison aux esprits

les plus difficiles à convainced. Il fut prouvé dans les débats, que Mallet s'était fait reconnaître d'certains officiers de la cohorce, par desmots de convention, dont ces braves gensrestuserent obstinément l'explication au conseil. L'un d'eux affecta, avec beaucoup d'art, dhe aliënation complète jiqui le dispensa de répondre aux moindres questions. Deux antres, sur lesquels on avait surpris des signes dejà connus de la polige pour appartenir à une Société secrète et redoutable, curent la momesse de leur glace, dans le cas of ils voudraient bherevelerle mystère On retarda l'execution de queltrues heures; on se servit de rous les mayens de séduction, qui pouvaient être missen üsage envers des hommes que l'intérêt de leur vie ne touchait point; on leur fit es perer l'avancement, la fortune, le bon-Kein on its allerent mount a la plaint do Gienelle, et comfishedelens Pexeguion.

Suigant les lois de l'institution quelques hommes, pénétrés de tristesse, accompay prirent le convoi funchre de leurs frètes dévoués à la most, Als, les suivaient, de lain, diun regard qui exprimait leur douleur et deuroimpuissance Mallet crut les reconnibire à un geston à un monsement peutêtre même à l'abattement de leur physiqaromie, an désordre de leurs traits. "Jeur unes gens, "leur dittil, sespuvenez-vous apparente à une sedona Octobre la initialité apparente uh mennejyyos eimeset kallem inoce, elingt-trois Octobre ! Ton Rai, dont tu hanomais déjà le caractère, mais dont, tu n'as pur commaître toute la divine bonté, s'est souvenue du vingt-trois Octobre: il protéga ta femme et ton filandes siècles à venir se souviendront du vingt-trois Octobre, et ce jour sera, consacrégous ton nom, dans la mémoire de tous les citoyens généreux "Lewingt-troisiogstehmandirontsilangest

"l'anniversaire de la conjuration la plus "hardie, la mieux conçue, et la plus ver "tueuse à la fois, et cette grande pensée "appartenair aux *Philadelphes* et à Mal-"let."

Tid Su

 $Q_{zz}$ 

## CONCLUSION.

UAND j'ai cherché à donner une idée préliminaire de la conspiration des Philadelphes, et à caractériser les services de cette Société au commencement de mon ouvrage, j'ai du trouver l'esprit du lecteur peu disposé à recevoir les impressions que je voulais lui communiquer. L'existence de la Société même était pour lui une chose presque nouvelle, et il n'avait pas vu sortir de cette première donnée, par des explications extrêmement simples et toujours appuyées de l'autorité des faits, toutes les circonstances de cet épisode, que je ne crois pas juger avec trop de prévention en le re-

gardant comme un des plus intéressants de notre histoire. Maintenant, je suis autorisé du moins à revenir sur les marnes faite d'une manière plus positive, parce que l'enchaînement sepsible, des pretives piperales, dont je les si soutenus, équivant à l'information la plus authentique. Il était de la nature des chosés que je racontainée ne passe soumettre à une forme de démontration bien exacte, soit parce qu'elles avaient été enveloppées, pendant quinze ans, d'un mystère indispensablé, son parce qu'il restait en elles, pour l'homme le mieur instruit, des parties qui ne pouvaiem jamale se révéler sans une espèce d'infidélité; dom je suis incapable à l'égard même 9 d'une Société détruite par l'intention et par le fait, qui ne m'aurait pas muni de pouvoirs exprès.

Il n'est pas question toutefois de recommander cette Société à la reconnaissance immédiate et contemporaine, mais de la nommer à l'histoire et d'en offrir l'exemple à la postérité. Elle n'a fait que remplir, dans tollie sa carrière, le but d'intérêt public qu'elle 's'était present dans son institution: derbusse an Brithett des homines, a la delivence de la sparie, et par due conse que de la principa de seul système politique qui pulse en mesuver elé prepes, elle est denisses de entempher des ses udescins ries alte du calmand en la calma calma calma calma calma calma distresul apple partide see chefs sond mores: es antipes idemourent janotées seinders piene paraissente bienquécidés à ma passapas Pelenaun laurentome que publicité, dont imposture a souvent usurpédes honnours: ilasiment migua, le vague, romanesque, qui les enveloppe, et qui charma autrefois leur imagination, quand un besoin incalculable d'activité détermina leurs premiers rapports, leurs premières entreprises et leurs Premiers sacrifices. C'est sous ce point de vue seulement, le seul sous lequel ils pussent être considérés par le plus grand nombre des lecteurs, que je jette un dernier regard vers eux, ayant d'abandonner leu vertus et leurs services à l'oubli, qui dé vore tôt ou tard les services et les vertus qui manquent du prestige du pouvoir, sou de celui de la fortune.

Les Philadelphes ne furent, à proprement parler, ni des royalistes ni des républicains. Ce sont de bons et nobles Français, qui étaient nés pour la plupart-sur un vaisseau, battu des tempetes, et qui contribuèrent à le mener au port, sans connaître la carte du pays nouveau pour eux où ils allaient aborder, et où ils respirent enfin sous les auspices du meilleur des princes. Trop jeunes, pour, avoir, vulavana sa proscription la famille de leurs Rois, ils ont aimé cette famille dans son exil, ils l'ont pendant long-temps rappelée de leurs voeux, ils l'entourent de leur, fidélité. Toutes les idées du coeur, toutes les idées, touchantes et nobles se réunissent en elle pour

quiconque a reçu du ciel une âme généreuse et tendre, et un jugement droit. Qu'est ce donc pour la Société des Philadéphes à qui elle garanti la liberté qui était leur espérance, à qui elle promet la félicité publique qu'un Gouvernement pasternel doit assurer, à qui elle retrace tant de souvenirs de malheur, et par conséquent tant d'objets d'amour, et, j'ose le dire, de culte? Les affections qui lient une âme sensible à la cause de l'adversité, deviennent une religion!

Les Philadelphes, sortis d'une source ignorée, ont convert le globe, et ils n'y ont jamais été connus par une action équivoque. Ils ont conspiré contre l'ennemi des hommes, et ils ont respecté jusqu'à sa vie!

Ils ont donné le premier exemple d'une conspiration continuée très-long-temps, qui a compté une foule de martyrs sans compter de traitres, et qui a survécu à tous ceux de ses membres qui pouvaient se sauver en la

sacrifiant. Aujourdhui même, que ses formules anciennes ne sont plus que le talisman d'une féerie détruite, elle les garderait encore avec un scrupule religieux, parce qu'elle s'est fait une habitude inviolable de les aimer pour les idées qu'elles représentent.

Elle est illustre par ses enfans, ou soldats ou citoyens; elle s'honore des plus hautes vertus militaires, du courage civil le plus dévoué. Moreau, Mallet, Oudet, Lahory lui appartiennent. Pichegru devait lui appartenir trois jours plus tard.

Des Philadelphes qui nous sont connus par approximation, quatre ou cinq mille ont péri glorieusement sur les champs de bataille, un grand nombre dans la misère et dans la proscription; dix ou douze se sont suicidés, ou parce qu'ils étaient parvenus aux dernières extrémités du malheur, ou parce que leur dévouement était essentiel à la conservation de l'ordre; cent vingt, au moins, on monté à l'échafaud.

Quant à moi, champion inconnu et sans gloire, quoique souvent blessé dans la mêlée, je leur ait survécu, comme cet Othriadas, qui resta le dernier du combat des Spartiates contre les Messéniens, et qui, avant d'expirer, se trouva la force d'ériger un monument à ses frères, et d'y tracer la fameuse inscription de Simonide: Passant! va dire à Lacèdémone que nous sommes morts pour ses saintes lois! PIFCERMENTALI

The second of th

And the second s

## PIÈCES HISTORIQUES.

ET

## NOTES EXPLICATIVES.

## NOTE PREMIÈRE.

"Mes sermens ne m'ont point attaché "d'une manière si stricte que je ne puisse "nommer un corps respectable, qui "tient des assemblées connues dans diffé-"rens lieux du monde, sans y dissimu-"ler son existence." Pag. 11.

Il y a des assemblées de *Philadelphes* à Boston et à Philadelphie. Elles sont presque entièrement composées de Français, et on

ne s'y occupe que des idées fondamentales de l'ancienne institution, la philantropie et l'amitié. Moreau passe pour en avoir fondé une dans cette dernière ville.

Des officiers, prisonniers de guerre, en ont formé d'autres en Angleterre et en Russie.

Il y a trois Sociétés Italieunes qui portent publiquement le nom de Filadelfi, dont l'une, celle de Parme, est rentrée depuis long-temps sous le régime maçonnique.

Dans certaines villes, les Philadelphes ne se sont jamais dissimulés, mais catte partie ostensible de l'institution n'en a pas suivi le mouvement.

## NOTE SECONDE.

agrantia to the

"Je ne crois pas qu'une œutre société, "quand il en eût existé alors, et telle "qu'on la suppose, eût pu être plus "propre aux vues d'Oudet, que celle qui "lui ouvrait son sein." Pag. 28.

Les sociétés secrètes, antérieures à celle des Philadelphes, étaient composées d'élémens trop divers, qu'on ne pouvait ramener un système commun. Il faut être toutafait étranger à la maçonnerie, pour penser, comme M. l'abbé Baruel et quelques autres rêveurs, qu'elle ait jamais influé le moins du monde sur une grande révolution politique; et la police de Bonaparte connaissait trop bien la nullité de ce corps immense, mais impuissant et frivole, pour se défier de la vaine importance qu'il attache à ses mystères. Elle avait pourvu, d'ailleurs,

à l'apparence même des inconvéniens, en inondant toutes les loges de ses plus bas agens, qui ne manquaient pas d'y parvenir tapidementaux grades éminens, et de saisir, du premier abord, le fil des petites intrigues qui s'y machinaient. On sait au reste. à n'en pas douter, qu'il ne s'y est jamais formé nne intrigue qui eut le gouvernement pour objet. La Maçonnerie n'existe depuis longtemps que par deux mobiles qui finissent par s'introduire dans toutes les société particulières, comme dans la société générale des hommes, et qui en produisent tôt jou tard la dissolution, c'est-à-dire, l'ambitiqu et la cupidité. La première de ces deux passions est si facile à abuser, qu'il ne fantipas s'étonner que la Maçonnerie soit parvenue à l'exciter, par des honneurs qui n'exciteraient guère que la pitié d'un homme, de C'est une vanité bien incompréhensible, à la vérité, que celle qui se nourrit de l'encens des cérémonies maconniques,

et qui se parefièrement de cordons bigarréa qu'elle doit abandonner à la porte! Mais quel appât-fut jamais trop grossies pour la vanité! Quand à la capidité, les administrateurs du Grand-Orient savent très bien qu'elle se repait chez eux d'alimens plus substantiels. 'Cet auguste sénat de la Maçonnerie est devenu une agence d'affaires, qui spécule moins sur l'accroissement de l'Ordre par esprit de propagande, que dans la secrète intention d'augmenter ses immenses revenus. Mais l'or qui s'y accumule pour aller grossir de la quelques fortunes particulières, ne deviendra jamais, dans les mains habiles qui l'artirent de toas les points de l'empire maçonnique, un instrument de troubles et de révolutions. Rien ne convient mieux au système actuel et connu du Grand-Orient, que le gouvernement, quel qu'il sont d'ailleurs, qui daigne assurer la liberté de ses spéculations, et s'il faut appeler les choses par leur nom, l'intégrité de son commerce. On a pu en juger par la déférence illimitée qu'en ont obtenue Bonaparte, ses parens, ses satrapes et ses valets, et par les flatteries nauséabondes dont l'Ordre n'a jamais cessé de les enivrer. La Maçonnerie a pu offrir quelques vues utiles, dans son institution; mais elle est tropcusée, entropéloignée de son but primitif, pour être encore intéressante, et surtout pour être jamais dangereuse.

G'est à cela qu'il faut borner toutifois les reproches qu'on renouvelle aujourdibui contre cette Société célèbre. Les maçens de tout pays, de tout grade et de tout rit, one méritent ni les brefa dont on les foudateis, ni les persécutions dont en les menaceures sont généralement d'honnêtes gens, visifs, curieux, ou crédules; mais qui ne sont ni conspirateurs, ni séditieux, ni républicains, ni athées, ni hérétiques, ni sentaires, ni impurs dans leurs mœurs, ni profance dans leurs pratiques, et qui surtout ne sont pas sorciers.

## NOTE TROISIÈME.

"Philadelphie eut sa noblesse, son "clergé, sa magistrature, son ármée, "son peuple." Pag. 46.

: On pense bien qu'Oudet n'avait pas négligé de lui donner une littérature, mais une littérature plus éminente en courage qu'en talent, et qui ne ressemblait en rien à celle des académies. Quoique personne ne l'ili fittégal en éloquence, dans la Société, commo silleurs, sooi distinguait cependant autour de lui quelques jeunes orateurs qui om brillé depuis dans la chaire, à la législature, ou au barreau. Des décorations honorifiques étaient décernées tous les ans à coux qui s'étaient fait connaître par des ouvrages d'un goût pur, et surtout d'une morale saine. C'était aussi du sein des Philadelphes: que sortaient en grande partie ces écrits hasardeux qui entretenaient, dans

On ne me verra point mendier l'esclavage, Et payer d'un coupable hommage Une infame celébrité.

Quand le peuple gémit sous sa chaîne nouvelle, Je m'indigne d'un maître, et mon âme fidèle Respire encor la liberté.

graph and the state of the

It vient, cet étranger perfide, l'aut l'autorité l'auto

Lache héritier du parricide,
Il dispute aux bourreaux la dépouille des rois.

Sycophante vomi des murs d'Alexandrie

Pour l'opprobre de la patrie Et pour le deuil de l'univers

Nos vaisseaux et nos ports acqueillent le transfuge,
De la France abusée il reçoit un refuge,

Et la France en recoit des fem!

Fin cultivated to a control of a control of the con

Pounquoi détenies tu ton ouvrege, 11:197 ; Toi qui fixas, l'homneun au pavillou françaique de le peuple adquait ton centages 2012223

Le liberté s'exile en pleurant tes succès.

D'un espoir trop altier ton ame s'est bercés.

Descends de ta pompe insensée.

Retourne parmi tes guerriers,

A force de grandeur, crois tu devoir t'absondre?

Crois tu mettre ta tête à l'abri de la foudre

En la cachant sous des lauriers?

Quant ton ambitieux délire

Imprimait tant de honte à nos fronts abattus,

Dans le songé de ton empire,

levais tu quelquefois le poignard de Brutus?

Voyais tu s'élever l'heure de la vengeance,

Qui vient dissiper ta puissance

Et les prestiges de ton sort?

La roche Tarpéienne est près du Capitole,

L'abime est près du trone, et la palme d'Arcole

Sunit au cyprès de la mort.

En vain la crainte et la bassesse

D'un culte adulateur ont bercé ton orgueil.

Le tyran meurt, le charme cesse,

La vérité s'arrête au pied de son cércueil.

Debout dans l'avenir; la justice implacable

Eveque ta gloire etupable,

Veuve de ses illusions;

Provisé devant cumpitantes adisdial A contra

plus de quarante oriches de divers in mens sriptory al ob siol xua semmens sriptory al observation de la company d

Ton bras triomphateur a soumis le destin.

Le temps s'envole avec ta gloire,

Et dévoré en fuyant ton règne d'un matin. Hier j'ai vu le cêdre. Il est courbé dans l'hèrbe.

Devant une idole superben einleu un Le monde est las d'être enchaine un Avant que tes égaux deviennenties escheres, Il faut, Napoleon, que l'élite des hrayes Monte à l'échafand de Sidney, mar l

La Napoléone, destinée à âtre chantée à grand chœur dans les pamquets des la Société, avait été mise en musique par un de ses membres les plus anciens, M. Francis Dallarde, cité des-lors comme un de nos melleurs chansonniers, et mille fois plus chèr encore aux Philadelphes, par les quantités en manuel su propérie.

lités de son cœur que par celles de son esprit. Je rappellerai un de ses couplets, improvisé devant cinquante auditeurs dont plus de quarante officiers de divers régimens. Il donnera une idée de l'esprit qui régnait dans ces assemblées; l'ode ou la chanson dont il est tiré, est intitulée:

Au palais des rois l'amitie

Rareillent fait sentir ses charmes;

'Mais malheur au trône étaye

Par la terreur et par les armes!

Tyran qui has pas un ami,

Crains le poignard de tes esclaves!

Par le corps, par le volcan vomi,

El Robleta borils par les laves!

Il serait injuste, enfin, d'oublier parmi les poëtes Philadelphes qu'il m'est permis de nommer, soit parce qu'ils n'existent plus, soit parce qu'ils ont avoué leurs ouvrages, à l'époque mêmê où leurs ouvrages pas-

saient pour des crimes dignes de mort, l'infortuné Villetard jeune juque la douteur a tué le jour du couronnement de Bonsparte, et que l'amitié régrette endoreurs.

seulement de sic

idento é morgé !

## NOTE QUATRIÈME, m

"Le seul de ces moyens que je puisse de écrire, fut l'abnégation de nom: il fal"lait un nouveau baptême pour un de lait un nouveau baptême pour un de vouement de sang. , Pag. 52.

Cette idée n'était pas nouvelle dansil Mstoire des sociétés secrètes. La fameuse sacte des Illuminés, qui n'était qu'une conspisation mystique contre toutes les institutions sociales, qu'une certaine philosophie qualifie de préjugés, avait éta recours au même moyent d'abnégation paque elles somptait, commé nous, les Sparacces posess Thémis-

etter évilé aven de la late sualle

mclaset ses Gaton, Il, y, a quelque chose d'effrayant dans gette idée, qui jette un homme hors deltoutells société actuelle, et qui le dépouille, jusqu'à un certain point, non seulement de son existence civile, mais encore de son propre caractère et de son identité morale, pour le modeler sur la vie d'un autre, Il de me serait pas difficile de donner des exemples très-remarquables de la singulière influence que cette métamorphose exerçait sur l'esprit ardent de quelques adeptes, dans lesquels on voyait s'opérer une véritable métempsycose historique. Mais il est maturel de conclure aussi, de ces stimples aperçus, quique institution pareille sampaainemit quelques inconvéniens dans aliétat pedinaire et natural de la société. Tout sue qui tendidisoler les citoyens de l'ordre endeurchneen dans lequel le hasard de leur maissance les a placés, pour les transporter dans un ordre factice et idéal, ne saurait être évité avec trop de soin.

and notes and such matica notice noti

"Onn bréa des insociétés de Militheleis in modans, des villes des Pyrénéés y vide Barum abets s'Idans celles ides Alpes, de Barum dollers ; dans le Jaray la Guisse et la masarda Guisse et la masarda Guisse et la masarda Guisse et la masarda de la masarda

Les Miqueleis, les flandes et les flantin, dolieis étaient d'anciens corps d'aventuriens armés, qui exerçaient leurs brigandageasus, les hautes montagnes de France, et qui se louaient au plus offrant indans certaines. les Condottiers des Alpes italiennes ou Pennines. Ces noms injurieux avaient été pris à dessein par les Sociétés de secondaires dont je parle, pomme celui de qu'elles sient été généralement formés dans une classe très inférieure à celle où les Phis.

ne méritent, sous aucun rapport, d'être confonduen arec; les handes audacieuses, mais justement diffamées, dent elles ontemprunté la dénomination. De ces différentes institutions, auxiliaires; la plus recommandable par le choix de ses membres, la hardiesse de ses principes et la pureté de ses intentions, est celle des Bandoliers du Jura, qui est la seule sui laquelle j'aie des notions assets claires, la alleurs, pour pouvoir lui accordes une mentres, la membres du Jura, qui est la seule sui laquelle j'aie des notions assets claires, l'ailleurs, pour pouvoir lui accordes une mentres pages.

Porspa' Dude l'est conçul l'heureuse idée est d'attacher à ses philladeplès, parudes isteriol tiations particulières, toutes les classes de l'estations particulières, toutes les classes de l'estations particulières de mande qu'il y estations pouvelles, le qu'il y avait d'ordres de ditoyens atiet par l'estations pouvelles, l'e qu'il y avait d'ordres de ditoyens atiet par l'estations particul par l'estations particul des appoints intrinées d'aminé et d'ordres sant des un les docta pas, and contraire, de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aire, de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aire, de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aire, de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aires de différir des un les contraires de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aires particulaires des un les contraires de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aires particulaires des un les contraires de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait aires particulaires de la lacidité un extreme qu'il eloùvelait un le lacid de la lacid de lacid de la lacid de lacid de la lacid de lacid de la lacid de l

, sociétés toutes faites, en y jezzant quelque "hommes, puissans par leur crédit du lleus facultés., Ces sociétés existaient dans tous les arts et métiers, ou elles sontindennnes et tolérées sous le nom de compagnonages pet quoiqu'il soit vrai, de dire que l'intitiation .. du compagnon n'est, le plus souvent, qu'une mystification agez grossière, déguisée sous quelque appareil de solennité, il, hiysavait , rien de plus aisé à une âme tendre ou forte, mais tres-communicative, et servie panun peu d'éloquence naturelle inque de relever , l'esprit, de ces associations, an juste mirasu de nos idées; et c'est co qui arriva du premier abord, au point de passes konta espé-Le compagnonagensur lequelmon convint de faire cette épreuve, a une espèce d'autorité morale, sondée sur une réputation ancienne, et sur de vieilles: traditions: mais qui paraît enfermée dans la circonscription des pays alpostrés: il commence à la base du MonteJura; et setend, presque sans subiride modifications, surtoutela longueur des montagnes qui coupent notre continent. Cest celui da charbonnier ou bacheron, qu'on appelle; dans l'argot, ou langue spéciale de l'ordre, le cousinage, ou bon cousinage. Il me semble que cette désignation amême a un caractère touchant de sincérité. n Quand, dans la plupart des autres sociétés secrètes, on se donne si gratuitement, et sans; tirer à conséquence, le nom sacré de r frère, les hommes simples et francs qui ont vinstitué de compagnonage du bûcheron, se santhomés entr'eux à un rapport de parenté qui impose des devoirs moins saints, moins nimhmédiats, moins multipliés: Ils ont reconnu par lance principe essentiel des bonnes sovoiétés, que leur famille naturelle exigeait le dévouement de leurs affections, sans res triction et sans partage, et qu'il ne leur était permis de s'engager à une famille d'é-

lection, que sous retre condition prélimi naire. Ortre aliveté de sentitiens findique: si bieh das société antique; et le comple: gnomogo du bughdron a rantide vrapporis avec le prémier grade de la maçonmelle pure; que je ne doute pasiqu'il n'en soitie le type: J'airessayé de montres en eller, oc dans le corps même de per ouvrage, hate de l'initiation maccommque étant une imagelacht la première rélinion des diommes, des de el la découversey ou plutou de Pappiophaism tion du fen aux premieus besoins soblada. Le fourteau d'un charbonnier est dans cetse hypothèse un des premiers pomisides ralliement de la Société, netupar rednse me quent dur destemblemes desplus houreux dem la civilisation à son commencements Lioni in dre des bucherons (ou churbanners est sous 101 l'invocation de suint Thibaus on Thibaus) qu'en certaines des provinces bis tet ordre s'étend; con appelle Thibaltion Publit 19 Il 1111

est impressible de mécennaitre podans co o patront de convention, le Tubalcain de a l'apprenti maçon e qui passe pounde Vidcaig de la Mythologie, at autuel la Genère "; donne in emploi très analogue. On pessau-... rait; s'occuper exfin des règlemens de cette Société, sans y secutir je ne sais quelvair 👊 de gandeur qui, reppelle les , temps primi- tils, stquicharmopersoningénuité. (Toutes 11) les Spciétés secrétes ont probablement come !! mengé par june espèce de compegnanege, et les Magous menpeuvent passuien cette ... original que leur nomitémoigne encoré, i mais fils, secsont, hien, autrement étartés du 👵 but de lour institution que les bans cousins changenniers qui n'en ont oublié ni les lois san ni les usages, mi les ventus, ni les superttitions, et qui se font le scrupule honorable de conserver dans leurs formules les plus .... sériouses, njusqu'aux nfauses de langue de m leurs prédécesseurs et de leurs ancêtres.

C'est dans cette association qu'on parent à jeter quelques hommes hans et hardisqui déterminèrent adroitement sa direction poditique, et qui lui offrirent peu à peul perspective d'une destitution à laquelle 'elle n'était point préparée. Ses forces merales s'agrandirent rapidement, en raison des nouvelles idées qu'on livrait à son detivité, mais elles ne se développerent point sans une opposition qui ne tenait presque jamais à la nature des idées, mais qui resultait souvent de l'impuissance ou de l'apathie des moyens. Comme les facultés négatives sont ce qu'il y a de plus dangereux en conspiration, on saisit avidement la première occasion que les circonstances firent naître de tracer une ligne de démarcation prudente, et, si j'ose de dire, repectueuse, entre la partie passive et la par tie active de la Societé. Telle est l'origine des Bandoliers. Tout ce qui tenait à d

genre d'impulsion secondaire fut dirigé avec le plus grand zèle par l'intelligence adroite et infatigable de Werther, qui maintenait, pour toutes les chances possibles, l'organisation, insurrectionnelle du Jura, et qui était près da s'en emparer si le plan des alliés avaitnes d'autres résultats. Le Werther, des Philadelphes est M. le marquis de Champagne.

## des camáixis atom.

" Cette figure fut, quelque temps apra celle de la Croix de la Legion d'Honneur, avec le seul changement de la tête et de la devise. " Pag. 71.

stitution d'une étoile à la figure consacte d'une croix, parcé que le secret de cette substitution resta enseveli parmi les Philadelphes. La croix des Philadelphes ne pond d'ailleurs ni tête ni devise dans le centre, mais le nombre de l'ordre, en chiffres au reste, qu'Oudet avait institué certaines décorations, soit perpétuelles, soit temporaires, que les frères portaient ostensiblement dans l'assemblée, et qui étalent le prix de services signales rendus à la Société ou al Étal.

distinction, occupaient même un titre exprès des constitutions philadelphiques. La décoration attribuée aux grands faits d'armes, et qui était, conséquemment, la plus multipliée de toutes, avait pour devise les mots Honneur et Patrie, comme la croix ou l'étoile de la Légion d'Honneur, et il paraît très-vraisemsable que le draye Morgan portait cette décoration particulière, lors de son généreux suicide.

Un biographe de Moreau rapporte de lui un mot fort singulier, qu'on a seuvent contesté, à défaut de lui trouver une explication raisonnable. Quelque temps après l'initiation du général aux mystères dus Philiadelphes, et sa promotion à la Cenure, on parlait chez lui de la Légion d'Honneur, qui prétait même, dans son potit cercle, à des sarcasmes assez amers. Quel qu'un s'étonnant de ne pas le voir encore appelé aux premiers rangs, de se mouvel

ordre de chevalerie, fondé sur des services que personne n'avait rendus au même de gré, "Bonaparte, dit-il en souriant, se "serait trompé dans son espérance en m'é "cartant de la Légion-d'Honneur; c'est "qu'il ne sait pas que je la commande, "Il n'y avait rien de plus vrai.

Mallet regardait si bien l'institution de la Légion d'Honneur comme une consécration de l'institution des Philadelphes, qu'il le fait entendre d'une manière adroite, et par une phrase à double entente, dans sa réponse même à M. de Lacépède, le 11 nivôse an 12:

<sup>&</sup>quot; Citoyen, j'ai reçu la lettre que vous " m'avez fait l'honneur de m'écrire, et par " laquelle vous m'annoncez la marque de " confiance que vient de me donner le

e grand conseil de la Légion d'Honneut,

"en m'admettant au nombre des membres "de cet ordre. C'est un témoignage d'es"time auquel je suis on ne peut pas plus "sensible", "et un encouragement à me "rendre de plus en plus digne d'une asso"cidion fondée sur l'amour de la patrie , et de la liberté. Fai souscrit de coeur et d'ame au serment exigé. Recevez, etc."

Section 1. 11:

and the state of t

production of the least of the decrease of the control of the cont

mes, le mot le plus basardé de leux chef

devenart unce autorical at ON AMAIT 432 at ON Lahory u est occurate a policy grand nombre sa morti sen nom navan paru nontere gue dinominate danumente qui reside le our splus digne d'apprécies les vies de Phi-. a.l. "topoment, the general Lanseggnosterass of notinue depute Thrasybules of Raguist. insolentes nouces, y wante te course La-- Mariory etait adims a recevoir la demise maitiation; mais, Trappe de mandat diamet, nelletet ppille ge de drit chreydone donkradegr vant, et il n'a jamais obtenul, parqueméhuquent, le nom shigosque de sons frade, evqui lui est cependant conserté par de caune coup de Philadelphes. Ce nome lui factoand par Oudet, à la nouvelle de sons évasion qui parvint à la Société en memo temps qui eelle de l'agrestation de Morespa //Puisqui Lahony est sauvé, die Ouder, il suffie de -, celui-là: Thrasybule d'évada seal disten · ... versa: mente, tyrunas cher les Philade

phes, le mot le plus hasardé de leur chef devenait une autorité classique.

Lahory n'est connu du plus grand nombre que par sa mort; son nom n'avait paru qu'une fois, dans une longue énumération de courageux serviteurs de la royanté, que Bonaparse osait qualifier de drigands. La haine personnelle que la rédacteur de ces insolentes notices y manifeste contre Labory, est l'inserprétation maive des sentiments de son mature. Bonaparte abhorrait labory, commes Oudet, parce qu'il p'avait paropu le fléchie.

si peu de temps, la procédure qui l'a suivie en acté si courte, et la supeux de la nation détait alors si profonde, que l'intérêt public p'apt pas même la furce de se diviser. On su paré occupa que de Mallet, parce qu'on vit si la rontipination toute en lui, et qu'il seçondait de toutson pouvoir l'anique moyen de défense de ses covaceusés, aclui qui les iso-

lait de son entreprise, et qui les présentait comme autant d'instrumens, passifs de l'audace et de la supercherie; la conduite de Mallet dans ces débats, suffirait à la renammée d'un des hommes de Plutarque, 96 11 al fant convenir que Lahory n'a pas Até aussi bien traité par l'histoire, que si alle avait, eu, le temps, nécessaire, pour le juser. M. Lafond, dont l'honneur et l'impartialité sont d'ailleurs au dessus de tops los éloges, ne paraît pas disposé à le fayon riser. Il lui reproche d'avoir mis trop de temps à s'habiller quand il fut tire de la Force; et de n'avoir accupé, depuis, l'exerti sice de son ministère qu'à l'expédition d'un courrier qui fut arrêté à Orléans. Je sais aussi bien qu'un autre que Lahory, qui était, admirablement organisé gour tout ce qu'il xoulait, entreprendre, l'était très, mal pour une conspiration inopinée qu'il n'avait pas, conche, qu'il n'avait pas examinée et dans, laquelle il ne se trouvait engagé que par

hasard ou par force. Sa resolution avait bei soin de méditation et de maturile, et pus sonne ne cédait plus facilement à une apas thie molle of paresseuse; qui faissit le fond de son caractere quand la reflexion neulas issontrait pas la nécessité d'en sortir. S'il est Vrai, au reste, qu'il fut long-temps ! shabiller, et que cesi lenteurs n'aient pas paru plus prolongées, parce qu'elles étateme phis dangereuses, ce qu'il est cependant tres-haturel de supposer, cette circonstance n'a Trèh qui he fasse honneur au courage de Lahory, let surtour à son sang froit! Il laut remarquer qu'il était mis en liberte sill the talk order, il faut supposer qu'il le savait, et qu'une précipitation inaccoutumee, qui aurait manifeste ses inquiétudes. compromettait firemédiablement le sort de ses camarades et le sien. Quant à l'acte unique de son ministère; si cet acte conténait des dépêches importantes potir les Sociétés du Midi, où le centre de mouvement était transporte depuis la mortide Oudet, et a supposer que des dépêches fusseiffe détaillées et nombreuses, on ne conçoit pas aisement qu'on ait pu tirer un parti plus avantageux d'un ministère de trois heures qui a d'ailleurs été rempli par d'autres opés rations, du nombre desquelles étaitelunque portante arrestation du duc de Rovigos Otto raconte encore que Lahory perdit quelques minutes à essayer un habit de ministe, ou même à en prendre la mesure; mais ees minutes n'étaient pas si mal employées, si elles faisaient passer, comme elles devaient le faire, dans l'esprit de tous les spectateurs, le sentiment de confiance dont hory feignait si habilement d'être a Indépendamment enfin de ce premier objet d'utilisé, qui me semble assez hien entendua Lahory avait trop d'esprit pour me pas cons naître le pouvoir de l'apparence sur limagination des Français, et pour comméncer une conspiration sans songer and broderies!

Il sayajt hien, pardiesperience du 18 brism maise in nuit et 18 chien mais et 18 chien m

well a strong of the strong of

catongs sel snot of the capital of t

de Lahory, nagé che quarante vine anis i naxgénéral de brigade (13011 no La Président. Il résulte des pièces hoimes au procès, et en mêine demps de vosucés ponses, que, sorti de la Force, vous avez eu communication du senatus-consulte. d'une proclamation, de l'ordre du jour et des ordres donnés par le général; Mallet aux différens corps, Il résulte en même temps des interrogations et de vos aveux que vous avez été conduit au Ministère de la police, que vous avez concouru à l'arrestation du ministre de la police, afin de servir à vos vues; qu'après l'agrestation du ministre de la police vous avez prie sa place et signé plusieurs pièces (2) en ladite

délense as altereur en la composité de la comp

<sup>(2)</sup> S'il a signé plusiques pièces on bi coproche à tort de n'avoir occupé son ministère que de l'orpé dition du courrier du Midi.

qualiza de ministre de la police : vous étés convenu de ces faits. : Avez-vous quelque matifidencique alproduire la la commission au proces, et en ficiliate ausaphilitesposurp ponses que, son de la Force, vous avez Lahory. C'est une justification tout enfière qu'on me demande (1) met mort son le tall Le juge rapporteur. Si le prévenu veut parlet de sa défense en remplaçant le defenseur-officieux (2), ce ne peut-être qu'alist au Menstere de POTTE THE CONCLUS & PAR तं अवस्ता वर्षे हैं। वर्षे भागूर वर्षेत वे u (a) Lury a rien de plus évident. La question du président est un acte d'acquesition sommaire. Hick of the or the price pieces, 22 en ladite (2) Les accusés principaux n'avaient point de défenseurs officieux, parce qu'il ne s'en était point presents Paul tes avocats publicistes, si forts en idées libérales et qui usent si largement de la tolerance dun Gouvernement indulgent, il ne so Persona nas anti Homme dut osde defendre July of the market of

Mallet

eq. sl. pahnerquiph, lipp, morquiple thin iauteur du projet; j'ai ere eren aux 61 halor iperander fingen projet; j'ai ere eren aux 61 halor vier augustion projet; j'ai ere eren aux 61 halor in ministre. Quant au ture eren concert eren eren au

Lahory. Vous m'avez demandés M. len président, quels moyens d'excuse, jesses denser peur aupir arrêté le ministre des la polices, et pour aupir arrêté le ministre des dont l'acouté Mallet est cortés l'auteur 63 m

pour l'envoyer dans une nouve de se se qui était à mes yeux le seur neuve a par le seur neuve a par le seur le seur neuve a par l'en le seur neuve de le seur ne

du danger. Schafffhaf ab velräge enis neithenden dro, je l'ai pris, Voilà le cell more procession que proque escapa de la cell mana que necesare de la cell mana que necesare que la cell (2)

(2) Il n'y avait qu'un moyen de défense pour Mallet, et Mallet ne voulut pas l'employer; mais le généreux Lahory le suggère. Il parle des projets dont Mallet con comple l'ensourent de point person que Mallet fut l'auteur de complojéts. Il indique à la commission une source plus haute qui pour elle tunt bien existey, et qui pout faire planer sur elle tunt terreur salutaire. On croit généralement que Mallet

Je M'ai point chu que l'accust Mallet Marq l'auteur du projet; j'ai cru obéir aux ordres di general Maller, comme ayant un pouvoir supérieur à moi en allant airêter le ministre. Quant au titre de ministre qu'ois ma vu prendre, c'est parce qu'après avoir arrête le ministre, la fermentation qui reu gnair autour de lui, l'inquiétude que j'avais pour ses jours er que lui même a montrée. mont splige deprendre un titre quelconque pour l'envoyer dans une maison de sûreté. qui était à mes yeux le seul moyen par lequel sessiques pussent être mis à l'abri du danger.: N'ayant pas d'autre titre à prendre, je l'ai pris. Voilà le seul motif pour

avait pensé s'assurer de quelque appui dani le ministère ou dans leosénet; mais j'avous que j'avirais, péine à qui pardemien bette confiance stupide dans ; des hommes qui n'ontrocuspiré qu'à coup sur depnis vinigiléing ausmalataron 's authoris de la company de management de la company de la co

of eigen the continue of the contract

and the state of the sease property

Loquelojaicuburpé ce thre ; et le seul obif que j'aie eu dans la circonstance: "ce'th ne laisse pas de donte, c'est sque je neai pa exercé les fonctions de ministre de la pos lice (1). Si j'avais cru l'être effectivement, j'aurais voulu en jouir au moins, dés lepremier moment, ne fût-ce que pour faire sorie quelques prisonniers, avec lesquels lema trouvais à la Force. On ne pourra citer 4% moi aucun acte qui appartienne à ces some tions, sinon ceux qui résultaient, de la si, tuation où je me suis trouvé, ou plutot d'une extrême générosité de ma part; car c'est par une grande générosité que j'ai consenti à usurper un titre qui pouvaitseul

at trop bren expligion for con-

<sup>(1)</sup> Il ne pouvait per savoir que son contribien d'Orleans avait été arrêté; il était sur que princieus courriers étalent par venus; et il comprair étalent par le mouvement qui faillit à étater à Eons de Saul pier, à Montpellier a à Grenoble.

me mettre di même de seuven lesifours des ministre. Canadamonda de la company

Aussitor qu'il a paru devant moi et qu'il a été à ma disposition, ma première parole a été un Tu n'as vien à crainare, Savary. Tu tombes dans des mains généreuses (1)!

(1) Ce mot renferme un sens terrible que les suites ont trop bien expliqué. Personne n'est plus éloigné que moi de désirer, d'approuver un assassinat, quel que soit son résultet possible; personne n'approuve, plus appendoi le ponduite modérée de Latibory; mais les conspirations nont point l'élément d'un homme de bien, Mestaz un se élépat à sa place et celle-ci réussissait.

voir par ce concierge, il me fallun plante un titre quelconque; și on tre citedra lute exercice des fonctions de ministre de la police, des fonctions réelless, agranos

Le président. Vous êtes trop instruit pour que l'on croie que vous avez puvels méprendre sur la contexture des actes qui vous ont été présentés par l'acque Mallet (1). Il serait difficile qu'un homme aussi instruit que vous l'êtes ent pu ce me prendre sur la falsification de ces actes qui

semble-t-il pos quilnéteat pour president que Sonaparte mound? Quant au cara de celoure ou overez

(1) Et qui no s'y serest pen trampés y M. lespessident lui-même n'aurait pen plus formé écédoute que M. Prochot. Pourquoi neutran qu'un prisentier ait mieux pénétré, la sacret de la constitution de fond de son cachot, que le préfet de la Geise au milieu de sou pelais? Si l'an réduit le délitoite Le dory huns graux si naturalle de que la cite se pour le condamner?

ne pertaientimem caracides aisticune vraisemblancii (1) all le iprésident je suis sorti de la Frace adabs shortonne commune, ele concierge malannoncé remainement. A ma sortie de la Force, j'aitrouvé le général Mallet (2). Il m'a remis un paquet, il m'a parlé d'an séhatus-consulté, et de tout ce qui existait, très-rapidement, car je ne l'ai pas lu dans mond nu op short.

(1) Il ne manque rien à la vraisemblance: Ne semble-t-il pas qu'il n'était point possible que Bonaparte mourût? Quant au caractère, pour s'assurer qu'il n'y est pas, il fait remonter sux sources.

(1) B'il est prouvé, domme il est probable, que l'une projet de Mallet qu'en peut plus de Mallet qu'en peut plus de Mallet qu'en compable lenteur le rémai qu'il a mas à s'habillet. L'abort de main le rémai qu'el a mas à s'habillet. L'abort de mandait parlet qu'el de semuse en diverte, et résait par homas l'armant de l'armas de la rémain de l'armas de la rémain de l'armas de le rémain de l'armas de la remain de la rem

tout ce qui se passait; j'étais à la veille et au moment de partir quand on est yeur m'annoncer ma liberté (1); je suis peutêtre plus excusable qu'un autre d'avoir adopté avec crédulité l'espérance d'un étai de choses qui m'offrait au moins un changement dans les malheurs que je souffre de puis tant d'années.

Après avoir été proscrit pendant neutans dans ma patrie, sorti d'une prison d'Est pour être banni en laissant mes hiens, et jeté nu sur une terre étrangère, j'avais peut être quelques droits à désirer un nouvel ordre de choses; je ne l'ai point préparé, et je n'ai eu aucun rapport ayec le général Mallet antérieurement à l'évépe ment.

terienzement à Mallet, pour se une au contraction à receivement à Mallet, pour appartent su partie de plus color de que sa con la color se plus color de plus color de que sa con la color de plus color de que sa con la color de plus color de que sa con la color de plus color de que con la color de plus color de que con la color de plus color de que color de plus co

<sup>(1)</sup> Il avait obtanu d'être déports aux l'Etate

Je ne pretends pas que ma credulité soit excusable à vos yeux. Je dis que ceux qui connaissent le cœr humain, savent que l'on doit excuser un premier moment d'erreur, dans l'homme surtout qui n'a eu qu'une minute de reflexion. Le general Mallet me dit: Il ny a pas un moment à perdre. Je le prie de confirmer ce qu'il m'a dit. Cette confiance peut paraître ridicule; elle suppose assez peu de reflexion pour que je ne doive pas m'en honorer (1); mais puis-

(i) Lahory emploie oe moyen pour lui-même, parce qu'il est évident que l'extension s'en fera plus naturellement entore aux autres accusés. Il insisté sur la légèreté de sa confiance, pour en dissimuler d'ailleurs la véritable cause. Si Mallet n'a point agi sur Lahory, au nom et avec les pouvoirs d'un parti organisé dont Lahory depend, il n'y à réellement rien de plus ridicule que sa conduite, et il est de l'intérêt de la grande conspiration qu'i leur survit peur les venger, que Lahory la fasse croire à sea jugas.

Lord a de mer un node

mon caractère. chise qui constitue droite et a 2 et in-Tayais vu au 1 18 brumaire, ចំពាល់ ពេល ខេត lution qui s'était nière (1), En effet, 1 n' grand nombre de ble: l'at mussique troupes obeissait au général Mallet, non pas vernement un la service de à semutuozòs equori en emmos obéir à atous; ils etatent dans in end development retat de fausse position: tous les officiers sinon de talens et de menueq ist inne imp orbniom al agroo eo anab tasoggua le ne me suis pas trompe, control stuob spriom el noitsties l'erreur dans la quelle air nombre doute; saient comme on obéit communément. Paris peut se leter (1)
peut se leter (1)
peut se leter (1)
mozda stilliupnari de resulte nu mana de leter (1)
mozda stilliupnari de leter (1)
mozda se grand jour. J'ai pu traverser avec quelques compagnies, aller a l'Hôtel-

threist sh quonused themselfer aiva vale. (1)

-and (1), Cette gomparaison est d'une franchise un peu

-and (1), Cette gomparaison est d'une franchise un peu

-andacieuse; mais Lahory sait qu'il va mourir, et il

-andacieuse; mais Lahory sait qu'il va mourir, et il

- profite de la dernière occasion qui lui reste d'atta
- profite de la dernière occasion qui lui reste d'atta
- quer la légitimité de Bonaparte dans sa base.

de-Ville et à la police sans rencontrer le moindre obstacle. D'autres troupes passaient a droite et à gauche, dans tous les sens, over eur la moindre opposition. J'ai pu sans faire la moindre opposition. J'ai pu sen entremper, j'ai pu croire le Senat assemble; j'ai pu croire qu'il formait un Gousequou de la particulation de la parti rernement nouveau; je me suis trompe.

Jemandez a un corps entier d'officiers qui e ne doute pas de leur bonne foi sont ici; je ne doute pas de leur bonne foi sont ici; je ne doute pas de leur bonne foi sont ici; je ne doute pas de leur bonne foi a tous; ils étaient dans un état de crédulité a tous; ils étaient dans un état de crédulité a tous; ils étaient dans un état de crédulité a tous; ils étaient dans un état de crédulité a tous; ils étaient dans un état de crédulité appoint le la supposition de la surproduction de la surproduction de la surproduction de l'erreur dans laquelle un homme peut se jeter (1).

Le Président. Il ne résulte ni de votre la surproduction de l'erreur dans la common de l'erreur dans la common de l'erreur dans la common de l'erreur de la surproduction de l'erreur de la surproduction de l'erreur dans la quelle un homme peut se jeter (1).

Le Président. Il ne résulte ni de votre la site de la surproduction de l'erreur la la common de l'erreur de la surproduction de votre l'erreur la la leur l'erreur la leur l'erreur la leur l'erreur l'erreur le l'erreur l'erreu est astions of the state of the

<sup>(1)</sup> Lahory avait réellement beaucoup de talent; en peu chise un peu est d'une franchise un peu de mais la prince prendre de la legit value de la legit de la legit mière occasion uni lu reste d'atta purche de la legit mière occasion uni lu reste d'atta data le legit mière occasion uni lu reste d'atta puer la legit mité de Bonaparte dans sa base

co-accusés, que vous soyez reconque comme l'auteur de la conspiration; mais il résulte de faits positifs, que vous y avez concoun.

Lahory. Je ne nie pas que je n'y sie concouru, que je n'aie concouru à unacte qui, par l'effet matériel, se trouve êtreune conspiration; je n'ai point cru concourre une conspiration; j'ai cru concourre la formation du nouveau gouvernement comme j'ai concouru au 18 brumaire (1). C'était dans Paris un même état de tran-

the trule that the trule and the trule

<sup>(1)</sup> Il revient sur le 18 brumaire pour forcer l'anditoire à la comparaison qu'il a l'intention d'établir, et qui réduit Bonaparte au rôle d'un conspirateur favorisé par le hasard. Lahory n'ignore pas d'ailleur du'il manquait à l'affaire du 28 octobre le moyende succès le plus puissant du 18 brumaire, le concours de l'ambition et de la cupidité des gens en place, et celui du crime lui-même qui cherche partout une garantie. C'est ce qui fait que les conspinations de la vertu prospèrent si rarement.

quillité. Trompé par ce souvenir, j'ai pu, plus qu'un autre, tomber dans l'erreur; j'avouerai franchement mes torts; je sais que ma tête est devoue, je ne parle pas pour la sauver; je dis franchement ce que je pense et ce que je crois. On dira, peutetre, en supposant que j'affecte une crédulité factice, on dira que j'avais des arrière-pensées, que je savais tout. Jignorais tout (1): s'il se trouve, dans tous les interrogatoires, dans toutes les dépositions, dans toute ma conduite, dans tous les papiers que l'on a trouvés chez moi, un fait, un indice qui suppose ma connaissance sur ce fait, qu'on le cite.

Le President. J'ai déjà dit à l'accusé qu'il n'existait point de preuves qu'il fut l'auteur du complot, mais qu'il existait la preuve

<sup>(1)</sup> Il se joue avec cette enigme, parce qu'il est sur qu'on n'en trouvera pas le mot.

positiye quilla coopirá à scelhit, equi m l'ohjet du procésemm ul iot san massige. 15 Laholy 9 1 le 14 e 1 croyale phiat conspirer; je cząksięcobéis dungopvanteraans formét, je groyajsk l'existence du sénavus-consille; je grovais, l'Empereur, mott. tillogsénat as semblé formait la hase et le type d'un goudestrain ideption of the them the many on pas que je l'aje con limbe n'avoidaums moyen de vérifier, con que azoyant dont un gorbs d'officiers : pourque ine, reutetur par gue, j'aje été trampé uquandutant d'asitos pas la rumare potera omôm el anch insign नीका की खाउंका प्रकार वीक्षांत्र तक्ष्म के व्यक्षांप्रकृतकृतिकृतिकृतिकृतिक pistre de la police. Le mibispe me mendila justice que j'ai fait sous de que jiai pu por samer ess jouts, que ja n'airen quarcelasa yye; apai'átait pointain atta de recomusissance in gamij'ai, an soutraire, beautourn à pable qu'un autrepillequile phonisiq em to Le Reésident - Hiniy a aucube action deus le sens contraire à ce que vous annoncez.

Animpsteriglad dejarthque l'acchief, girle Me s'agissait pas ici du ministre, unais de l'ail temige control of sheets interiebre de Petat: je GAKBH0998 18 11 31 14 Kapi maturaanihimmil Iruf Weineodquetaltende zeinimisconaulte: nly mic spoint de relation entre Pattentat controlla squetel du sministre ret Paliemat contrada idupté de l'état? dans la supposit And the distribution of the distribution at our mount in the distribution of the distr ER 14th de versienden gue zwezenden et pas la rasses potes de puger, por elo itiviens. Tousile corps dialideps qui est présentici, alt hisse an lequicitore in a remande be parquet, peut aquesties is j'ai ou de temps, l'affe militaté menlement proleëren faine Letecture: Silveretis elestifications de la commencia de la com finguerance, , jeisuis certainement plus 2066 pable qu'un autres inais je le ensière d'une auteur capitale es premiére, "qui provient le seus contraire à ce que vous annoncez

de la situation politique dans la quelle je suis.

Le Président. Si l'accusé Lahory veu ajouter à sa défense, il le fera après la lecture des conclusions du rapporteur. Je l'invite à reconnaître les pièces jointes au procès.

Lahory. Je suppose que ce sont hi mêmes. Sil m'est pérmis de faire ant de faire ant

centre and pay an et al. the execution of the

(1) Les Philadelphes du grade le plus distince contractaient envers le chef suprême l'obligation expresse d'écrire jour par jour l'exposé de leur vie dans tous ses détails. Ce fournal devait être si scrupuleusement conscientieux, qu'il mit sous les yent du Censeur les moindres particularités de leur conduite morale, quand il trouvait à propos de les connaître.

Le Président h Vous n'êtes nullement accusé pour le passé.

Lahory. Je suis bien aise de faire connaître mon caractère dans ces derniers momens. Le temps des juges est très-précieux, mais dans une situation semblable....

Le Président. Si le passé avait quelque rapport au procès actuel, et pouvait atténuer ou justifier le présent, la commission ne verrait, aucune difficulté d'adhérer à votre demande; mais comme le passé ne peut mi atténuer né aggraven le présent en aucune manière si je ne peuse pas que ses pièces soient nécessaires.

Lahory. Le caractère moral d'un accusé n'entre-t-il pas aussi dans la balance des lugges qui en aberg charactéristes de la company de la compa

sir met en equal mot parent analytic de la secompromete la ficial l'institution. C'est ce manuscrit important que Lahory paraît réclament On ne tait dans quelles mains il est tombé depuis sa mort.

mes successeurs, appyon mos successeurs, appyon mos successeurs,

Lahory. Je les ferais valor si jiamos en pièces, mais je ne les ai pas.

Le Président. Il n'y a rien dans le procès actuel qui ait rapport à votre aucienne conduite. AMÉTIUH ATOM

Lahory. Je le crois bien; mais moi, j'ai batoin, pour me pur man propriété par le premier es aius suppliété de que le premier es aius suppliété de la constitution de la constitu

bien, devant son juge, a un caraciste sublime, et ces débats font, en général, beaucoup d'honneur à Lahor. The répète que ce co-accusé de Maller, thop negle par l'histoire, merite d'êtle venge de son dédain par un biographe sensible de l'anger à ce dernier mouvement qu's aucune des autres conspirations des Phandlphes, et accoutumé à ne dire positivement que ce que je sais bien; je n'ai pu que poser

quelques present d'ansure sur la routa de mes successeurs; spe leur laisse un grand

Latory Ic les féraissesses hittamenta

Le President Truly a rien dans le procès actori qui an rapport à votre aucienne conduite . AMÁITIUH ATON

Ledory. Je le crois bien; mais moi, j'ai finilous pour une the mollifieux, me in-

Javos un grable, sharp reiment el moog,

"lagost un cestales ann cestale linamene de
hen, devant son juge, a un cestages sublime. et ces débats font, en général,
es u a que on de de la company de la général,
imp., en de la company a railing les délibete
imp., en de la company au la railing les la genéral,
est en en en en genéral de la company de la genéral de la

## NOTE NEUVIÈME.

"Il m'est cependant sprouvé que cette hésisation même n'a point été si simile gu'on le croit généralement." Page 113.

a com person of the second

Si la proposition de Moreau avait éléalmise, l'entreprise réuississait il contestablement. Je tiens tous les détails qui ont rapport à cette circonstance, d'une personne qui a été initiée aux relations les intimes de Pichegru et de Moreau, et me aux communications qui n'ont eu lieu que de l'un a l'autre; de sorte que le fait que je raconte à la page citée, tout difficile paraisse à vérifier, est cependant de la plus production if don Stigar stricte exactitude. ite me suis pas percens dervier paetrageras the quarqu'edie me printe our con me finle à établir : h is aigme e un com qui שונפן בסוג גם הנגרת פשר אלפרינטלוצ בנו ברס ביי

## NOTE DIXIEME.

Et c'est pour n'y pas revenir d'une manière fastidieuse, que je vais enfermendant cette longue note ce qui me reste à en dire.

La modération dont je me fais un devoir; m'a interdit, à l'égard de M. Méhée, toutes les qualifications injurieuses que certains écrivains ont pu se croire autorisés à lui prodiguer. Il annonçait sa défense, et je ne me suis pas permis de rien préjuger sur elle, quoiqu'elle me parût infiniment difficile à établir. Elle vient enfin d'être publiée, sous le titre de Mémoire sur procès,

meet das éclaircissement sankildivere brosses mone spolitiques, O ét desist pilees spusifies tives.i.Je souhaito aproches espritte prévente. turis supposed and adjusted supposed to the continue of the co menti son delaireissemens ununi satisfaismes chain ild: addid Meis and dates this meine S'il fait pourtant dire ce que j'en poureje me crais pas qu'on puisse, ni en justice ni ailleurs, assimiler à une calomnie formelle l'industion naturelle et indispensable was tent le mondera du thren d'aurillere tents porte le nome de M. Méhée poquiest épriep due odinmen cementi didanfini pi aup memodel M. Méhée , et dans lequel personate que parti despisot deschredos en deixe antre: Quand M. Méhéeséécries iq Quand , sépanda pet des misérables use imprimé! Adorna de singiro didi Min Midhe rigair és interfet, nen: Angleterse: pour espicasierli ce squaq , sit faisait: out quels fondemanquellabas ,, bâtice conte absurde? 19um me aquisi ginius "allé en Angleterre, et sa étaip resenuitan.

Quand M. Méhée ajontes artes une appre mangazun meng fières: 13 One défieu de press accordide equipmenties mentus de certicales configuration and property of the second sec ponti see daine cutinite cas ubanques estatament qué instribution la sald artificient chien entire Sikalita poderiumi dimulco que jivadopomirajai in Mondin els springenspringen de midischen an intad, assimuldadonqe saloninje torindge ido dinoitempi per Bevilt eindus ekraide eas testinate and estate and the state of the st unitable seepints constitute L'authenticité diames histoirem que lorsqu'en homme restrallé est Mishlatian deschara liqueltapersonselgad sedk see di'up remerement boningage littere sinne relianded undvin des extinoique nune .. de justice de la compete de depris alcake simultúllédigam éssions colis - suprivogipté saispiéero aspidasier l'ep aque a do l'espuis nes bino isalvoip faire, de siàville. aniai ègris imptement pont fairle procure d'irial , gin**htionsvet qui mina les gene qui ottele plus** .

de peine & se former une convictions sullsante, suntout; quand il s'agit de condanner, avaient da hardiesse de croire aftet cev renseignamens des dispensaient idien'ndet mander d'autres. M. Méhée akait aculament deux manières de se justifier. // la première, en démontrant qu'il n'était point alléren. Angleterres on la seconde, an faitant wire qu'il n'était point l'auteur du livre quipme. son nom; et c'est à cendernier, pastio qu'il: s'est arrêté, mais dans des termes milégers. et d'un ton d'insouéiance si manifeste busil, valait presque autant qu'il n'en parlaispaint Son livre est évidémment, udit xile téorquit. par la police. Je ne prétende pas spacotele. soit impossible; je suis méme porté à premer. que cela est vrai, parce que la police de Bonaparte n'était que trop capable de cette supercherie; mais cela n'est pas assezhien dent pour se démontrer de soi-même; et cela est trop important, pour ne passible riter la peine d'être appuyé autrementaque

d'ane affirmation pure et simple: Quoi qu'il en edit, si la police a fait l'ancien livre de Mo Méhéo, ce que je souhaite sincèrement, elle n'avait pas snal gencomeré sur des faits: car elle dit a le peu de chose près, sur la conspiración d'allianer, pour en perdrodes auteurs; compo M: Mohoo dit maintenant pour les honorer. 3, le existait depuis long. semps, popel sont les termes du Mémoire. siaruprocessi muni parti de républicains qui. navaient conquile projet de terminer toutes "les pdissensions et toutes les angoisses de "ku Diance, en opénant, entre les roya-"listes oet euxidune réconciliation franche: "et loyala. Le problème à résoudre con-"sistait là trouver un moyen de faire rap-"pelor le Boi par les Français de l'inté-"rieur plet ki vitre pous son égide, et sous "celle dane constitution qui assurât au "peuple français des principales bases de "celle de 148ge Pour parvenir à ce but, il "fallait non seulement s'assurer des dispo-

a sitions durchef des; Bourbons, mais and prouver un imoyen de dédommeser "émignészimu inquiéten les adquéreurs de Humaines dont l'heat avait disposé mille lisiours démarobes availent été spintés das give sunsy mais! pecaque stanjours simile ment, parce que les agens d'un oute in Méridur auxquels con s'étain adresse 1944 in apportaient pas lassez de benne appopue "à cet acte d'oubliset des bien yeillange "inérale, ou me présontaient angune garanti "sufficante aux tépublicains. Ne B. [h. l. hen worden next cuter, still, ca plan ii long gremps exosis malhedrous mapent significations h gu'appéri le brave gépéral Mallet, l'und "ceun qui avaient le plus ardemment "cette idée."

Tout le monde sait, ou doit savoir at jourd'hui, que ce plan n'a été si long tem et. si malheur eusement ajourné si qu'en ra non de la délation donnée a vendue 21 su prise, qui livra à la police une grant

parti de res élément; e mais jeupersiste à . choife qu'on det savoir quelque gré à l'autenre, refficiel de la contrata de damente divingi de Palliance pour las rétidence dans laquelle Ars'est reiffemétallégard des partonnes de PhileHear, silles alausa bien donnes que les Choses; 'il est vrais qu'il a été, moins dis-Cret sir des lieux, comme papeut le wir, Par Anger passages où le centre de mouvement lest distinctement indiqué : ... ... ottus Es première patrie de mon Mémoire, igditeil; pag. 349 maitaig desemoyens qu'aa Valient les républicains de se rendre maiintes d'une perme de la France (1); le co-" nitte matait fait prévenir que le plan du ि, हुर्eHeral en पृक्षां वी avait mis sa confiance (2)

<sup>(1)</sup> Il était impossible de dire, sur ce point, des choses épécieuses sans faire des révélations essentielles. En cherchant à mentir, on aurait deviné,

. "étair de se rendre multre des villesble "Besancon, Dele; Ausunne er Dijomoode "faire ensuite insurger tout les départembns "circonvoisins, et de former à Auxonneun " campi, où viendrait se rendre rent oe dui "voulait fuir la domination de Bonsparte. "La Stifsse, travaillée par nos émissai-"res (1), devair s'insurger de solu dorch et "couper a l'armée d'Italie sa communica-"tion naturelle avec le gouvernement. Tou-"tes les puissances voisines devaient être "invitées à voir sans effedice mongement ,, qui rendalt la liberté au monde entiere et "le délivrait de l'influence du premier "Consul (2). Je conseillais aux royadistes prolongea le despousure de '

gade, et c'était d'ailleurs le nom sous lequel il était d'ailleurs le nom sous le no

<sup>(1)</sup> Il n'y avait pas desaits de nos since proper in avait of a la vait of the latter o

<sup>(2)</sup> Cette formule est la même, mot pour mot,

"de l'faire des plus grands efforts sur les "côtes i de d'Océan, A ajoutett-il, pag., 35, ude gagnes tant qu'ils pourraient dans le umidio et de faire ensorte, de venir donner ula main nux hépublicains, sous les murs de alla pan (1). Es nouteurs de le sur au lu-

rice Rag. 47n "On écqute attentivement les parties de note du spirits alimant abnoche de l'appendent les des les des les des les des les de l'appendents de l'

the jost pusseauces comes devatent etre

Très sedicit de la proclamations de d'alliance. Il était strès sedicit de la partude la police de la légopa sidérer suile feisant passar suf le compte d'un de ses agens. Ils publication de l'quyrage dont je parle, servit et prolongea le despotisme de Bonaparte, en frustrant de toute confiance les hommes sincèrement attachés au même projet qui étaient obligés de s'appuyer des mêmes idées.

(1) Cette vue n'était pas bien neuve. C'était à l'étant de suivre ce plun que la guerre de la Vendée n'avait pas terminé la révolution, et tout le monde le sample de la vendée le samp

ufout, me serie en serve en monte dispression de Besauce en proposition de Besauce en propositio

Pag. 224. "Je nommai la place de Be. "sançon et sa citadelle; le représentai que "sencion et sa citadelle; le représentai que "cette ville était très-forte, et que nous "tetions certains d'y trouver beaucoup dat l'allerie et de munitions en tout genre (1). "En cas de malheur, nous devions nous "ten cas de malheur, nous devions nous "retirer dans les montagnes du Jura; nous propriété des montagnes du Jura; nous devions une retraite assurée, et pen"dant ce temps, les autres départemens "dant ce temps, les autres départemens "dant ce temps, les autres départemens "dans les quels nous avons formé des noyaux "dobligeaient à la diversion..."

Pag. 232. "Il faut établir des hommes massidés docin lieues en six lieues, depuis "Besançon jusqu'à Fribourg, pour porter

<sup>(1)</sup> Firely entlien malgie to direct price

Dufe): Cotto idennée dessit faisse! Tous les applible sionnemens d'artillerie étaient à Muxoniel surone

"er reporter fees avis (19.1 La tollte pre-"miereloperition paralt deven etre la prise "de Besançon, qui servira comme place "d'armes, et en cas de malheur, comme "place de defense. Dans ce dernier cas the partie des included in the series of the "pas perdre un seul moment à agir dans Paris même pin Pag. 2350 j. On pournait envoyer à l'ami Absolution pagifa Fribourg, yaur porter

<sup>(1)</sup> Et cela eut lieu malgré la délation, parce qu'on ce servit de moyens quinc pentaient pat être prévus par la molice petà aircliure le moncourair

sisferior vectors pendance of inviplenting single pendented in the superior single sin

Pag. 241. "L'heure de l'explosion et je ne suis chargé de per et de vous entretenir que des n de soulèvement. Nous ne plaçons pa la liste des événemens seulement "bles, l'occupation spontanée des places .. de Besançon, avec sa citadelle, "fort, Auxonne, Dôle, Colmar, et de \*1, plusieurs villes de la Hante-Bourgogne; , c'est une affaire aujourd'hui aussi elane , que l'existence même de ces villes l'elles "seronta nous douze heures après que nous "l'aurons décidé. Le soulèvement total de "la Bourgogne, de la Franche-Comté, "Jura et du Vivarais, nous paraît à pen près aussi sûr (1); mais ce n'est pas une Lement is Valished a fire a second control of a const

<sup>(1)</sup> Ces indications reposent sur des choses praismais mal sues, Il n'y a point des reposes atstittique

"affaire faite comme la prise des villes pré"cédentes (1). Quelques accidence peuvent
"retarder plus ou moins la reddition totale
"de toutes ces belles contrées; mais comme
"les lieux douteux seront sur-le-champ as"saillis, par ce que nous pourrons détacher
"de nos forces, nous ne faisons presque pas
"de doutes que tout ce qu'il y a de Frain"cais ne se réunisse à nous." (2)

at the control of the control of the

est une partie della Franche-Comté qui n'en devait pas, être distinguée, b.

- (i) Même observation qui prouve que l'écrivain connaît le fond du projet sans en connaître les détails, ou bien qu'il se trompe à dessein pour tromper l'opinion publique. La prise des villes n'était pas aisée et l'insurrection des campagnes était toute faite. Les Philadelphes n'eurent qu'à s'en saisir. Le mouvement royaliste du Jura leur est antérieur de six ans.
- (2) C'est ce qui serait nécessairement arrivé si M: Méhée 'n'est pas fait le livre de la police, ou si la police n'est pas fait le livre de M. Méhée.

esprit et les moyens généraux de l'en treprise ne sont pas manifestés moins d ment dans plusieurs endroits différens. A ાં ૯૬દા હ avoir reconnu que la destruction du gousatistasse a cel e vernement impérial ne peut que par l'armée, et sous la direction du gé-(1), on lie le système d'alliance à néral (1 conspiration manquée de Pichegru d'une der win a win isb a manière trop analogue aux vues véritables an មត្តគេរដ្ឋក្នុង ១៨ហេបរេជ des conjurés, pour qu'il soit possible sistance de tous supposer que des détails aussi vrais se soient reugus l'esprit d'un faussaire. mai moivent, de l'és arib no-tiat , saient, en déclarant que tait-on dire a

Hinsurrection frant do as the data to

<sup>(1)</sup> Ce général (dans lequel le comité musique sa confiance, note 2), ne peut être ni Biolicque, dintifétait pas l'homme des républicaires ni Mosequ, qui est nomme prisonnier d'Etat dans la phrase même où il est question du général, ni Mallet qui n'appartenait pas encore à la conjuration. C'est Qudet que Méhée parvint probablement à faire passer aux yeux de la police pour un être de raison.

"de Moreau, il est naturel que le general no de la company de le satisfasse à cet égard, ain de s'assurer de leur aide dans le moment critique. Le général ne peut que s'apercevoir qu'il , lui sera de la plus haute importance, et de la dernière nécessité même, d'adopter platifie de l'assistance de tous les mécontens quelcon-"ques, et de les réunir tous pour le prede 9 quelque parti qu'ils mier moment, "soient, en déclarant que le grand but de "l'insurrection étant de mettre fin à la tyzurannie zuni. Pesezun, la France et sur l'ésydender tout ce qui est ennemi du gou--yrverkemento actual coseta caregardé comme , amp par les insurrectionnels (1) phrase mime of it est question du general, ma si ale quo a appartenant pas encore à las anjurations

enique de sant le la police pour un entre de sant la lares en la company de la police pour un entre de sant en entre de sant en la company de la police pour un entre de sant en entre de sant entre d

Ces documens occupent plus de place que je ne l'aurais woulu; mais it (me semble, qu'ainsi rapprochés, ils offrent un ensemble digne d'attention, surtout si l'on considère qu'ils composent tout ce qui a paru sur la conspiration de l'alliance, avant que j'aie entrepris de la raconter.

Later to the state of the state

linp, noid is titnes el espaço et Bonapare le seldannos estado el linp, noid is titnes el espaço el remarqui unel el espaço el

eldmer NOTE ONZIEM Ernet en est eldmer NOTE ONZIEM Ernet en est eldmer et un mento. El morager teme up est excellent esprit, la position géograment el les relations faciles et multipliées avec l'étranger, faisaient le centre pût choisir. Pag. 159.

la révolution, par des actes de dévouement et de vigueur qui l'assimilent aux provinces les plus prononcées. Ses soldats ont été distingués même entre les braves; ses généraux, parmi lesquels il suffit de citer Pichegru, Mallet et Lecourbe, suffiraient à l'honneur d'une nation entière; ses administrateurs ne l'ont pas cédé, en courage civil, au courage militaire de leurs généreux compatriotes. Ce petit pays, dont la capitale n'a pas plus de cinq à six mille habitans, a

résisté à toutes les tyrannies et perten contre tous les crimes pendant vings ans de révolution. En 1793, la population s'y leva en masse contre la Convention nationale; les députés de cette assemblée y furantsaisis comme otages; et si un homme fort s'était emparé de ces élémens, c'était déjàleJun qui sauvait la France. Après le 9 thermion il devint l'asile des émigrés, et le centre d'une réaction qui n'alla que trop loin; me on ne peut pas s'occuper de l'histoire sans trouver un excès à côté d'une vertu. Au mois de brumaire an 8, époque de l'avénement de Bonaparte, l'administration du Jura, représentée par deux de ses membres, et se troisième faisant les fonctions de commis saire exécutif (c'étaient MM. Gindre, 'Mmgueron et Lemare), rendit un arrêté portant licenciement des militaires réquisitionnaires et conscrits, et invitation aux classes, soit momentanément, soit perpétuellement prosorites, de se joindre à elle pour combatme. ce qu'elle appelait les nouveaux tyrans (1). Jusqu'à 1804, Bonaparte n'a pas réellement régné sur le Jura set c'est en 1804 que s'y formait la conspiration de l'Alliance, qui faillit le renverser. C'est du Jura que sortit la première conspiration de Mallet; c'est dans le Jura que fut préparée la seconde (2). Le Jura était pret à se lever en armes, lors de l'invasion étrangère qui rendit malheureusement ce mouvement inutilé. Quinze

<sup>(</sup>f) Les classes perpétuellement proscrites étaient i démandres déportés et les émigrés; et long-temps naut le 18 brumaire, l'administration du Jura avait de jàmin un liberté tous les prêtres dits réfractaires et us les émigrés, détenus.

<sup>(2)</sup> A l'explosion de se monvement, ce fut sur le a que la police jeta d'abord les yeux. Le 23 octore, jour de l'opération de Paris, il y avait à une de Lons-le-Saulnier, un rassemblement nomiceux où fut portée la santé de Louis XVIII, celle d'ouvernement provisoire et celle de Mallet.

jours avant l'entrée des Autrichiens, M. Buguet proposa de proclamer Louis XVIII à Lons le Saunfer; et si cette idée ne sut pas accuellie, c'est que d'autres moyens, plus assurés on moins dangereux; dispensaient les royalistes de récourir à celui-là. Dans aucune partie de la France, l'opinion n'était aussi libre que dans le Jura, parce qu'elle n'était nulle part aussi forte et aussi générale. On y conndissait des réunion considérables en état de conspiration permanente; et on n'osait mi les signaler ni les atteindre; parce que leur penséerpa raissait liée à un grand système dont on craignait le développement. Le gouverne ment avait senti le danger de hasarder dans un pareil pays un système de répression qui aurait pu produire un effet très-opposé à ses vues. Bonaparte se contentait de n'y passer que le moins possible, de ne rien faire pour ses habitans, et d'exercer sur lui une surveillance sourde, qu'il n'était pas

possible d'ignorer. Tous les chefs d'administration étaient étrangers, et cependant tous ces chefs d'administration étaient ordinairement d'un bon esprit, parce qu'ils s'étaient fait, de l'habitude de circonspection qui leur était nécessaire, une seconde nature. Le Jura est d'ailleur tel par sa topographie physique et morale, qu'il y aurait eu une espèce de délire à y employer les moyens de force. Qu'il me suffise de dire, que dans certains villages de ce département, une n'a jamais vu de gendarmes, et qu'une penti des la population s'y est constamment détobée à toutes les lois oppres-

pre to the consideration of the content of the cont

# NOTE DOUZIÈME.

Il ageir

"Philadelphes et qui m'engage envers les "Philadelphes et qui me défend doles faire sonnaître par leur nom social dans sum pécrit qui n'est pas exclusivement fait spour eux, m'a înterdit le plaisir de diment mer ceux qui vivent encore 4 Pag. 1629

Sauf quelques exceptions qu'on remarquera dans ces notes, mais qui ont touigurs été autorisées par les personnes qu'elles fonne cernent. Il en est même dans ce nombre à qui j'ai en des obligations particulières pour la rédaction de cet ouvrage, et qui mont fourni des renseignemens précieux, soit sur les localités. C'est à leur amitié que je dois par exemple la note qui précède, et généralement tous les détails historiques qui ont rapport au Jura; mais j'ai eu à regretter de ne pouvoir pas solli-

citer de près l'assentiment de certains dont le nom aurait prêté plus d'éclat et plus de vraisemblance à mes récits. Je ne doute pas qu'ils ne me permettent de les signaler dans une édition nouvelle, ou qu'ils ne me confient au moins les noms de ceux qui ne sont plus et qui sont morts pour la cause de Thonneur français. Une vertu modeste. penticélersa propre gloire avec une espèce d'orgueil; mais plus elle est pure, plus elle joint de la gloire des autres, et mieux elle aime à la consacrer. Les capitaines les plus illustres de la Grèce se refusèrent à ce qu'on feur érigeat des statues de leur vivant, mais ils présidèrent aux monumens des Héros de Marathon et de Platée. Des marbres immortels en conservent le souvenir, et Oudet pouvait demeurer inconnu!

Shirt in en oper

<sup>715.10 . 1 10 . 118</sup> Post

rillue only action of

#### NOTE TREIZIÈME.

"Je ne me crois pas obligé, en cons"cience, à refuser, aux noms (des roya"listes zélés, des patriotes purs; des
"gens de bien de toutes les classes), une
"publicité que leur modestie- désavoye
"peut-être, mais que l'histoire réclame
"pour eux." Pag. 163.

tan:

Il est tout simple que j'en laisse échapper beaucoup, puisque je ne dois les renseignemens dont je me sers, qu'à des communications imparfaites et prises fort loir des lieux; mais je rappelle aux personnes tili pourraient s'en plaindre, que ce livré est consacré à une Société dont je ne nomine point les membres, et que je n'y parle que fort accessoirement des hommes très-recommandables d'ailleurs, qui n'ont eu de rap-

port avec cette Société que par une action politique qu'elle déterminait, ou qu'elle était toujours prête à saisir. Javoue, de plus, que cette espèce d'illustration, attachée aux services rendus, a été tellement prodiguée par les gazettes, par les brochures, et même par des livres importans dans le sujet ou dans la forme, que je ne pense pas qu'elle soit désormais fort à cœur aux vertus généreuses, parce que je n'en conçois pas sans désintéressement. Il y a eu dans la révolution une foule d'actions faites à toutes fins, et dont il est très-possible de tirer parti dans un état de choses arrêté, puisqu'on leur a ménagé autant d'explications diverses, que le gouvernement à venir pouvait prendre d'aspects divers. La science des, compensations, si perfectionnée par les philosophes, a ésé porté à son apogée par les politiques de profession. Il y a des fidélités prononcées, qui sont dignes d'occuper

la mémoire des rois; il y a des vertus sublimes qui honquent les nations, let dont elles doivent garder le souvenir; mais il est peut-être bon de prémunir-les nois et les nations contre ces spéculateurs en héroïsme, qui, depuis vingt-oinq ans au moins, se sont trouvé des vertus de réserve pour tout le monde.

end their persons of the second of the secon

I this our orders of the second of the secon

"" NOTE O DA TORZIÉME emid

"" NOTE O DA TORZIÉME emid

"" "Par une rentourne vingulère ( ser qui

"" ", tenhir du miracle, quelques Piniatel

"" ", phes; que les cirebnstances de la guelfe

"" ", chef avaient conduits en Allemagne du

", en Italie, se trouverent initiés par le

"" " brave et habile Du Châteler à un plan

"d'insurrection du Tyrol." p. 164.

L'histoire entière des Sociétés du Tyrol et de celles d'Italie, qui ne sont pas tout-àfait les mêmes, a été publiée, il y a quelques mois, à Vienne, en langue allemande, et en langue italienne, à Milan, avec une foule de détails très-curieux, qui en font un monument précieux pour l'histoire générale de l'Europe au dix-neuvième siècle. Ces Sociétés n'ont pas cru devoir cacher les mystères mêmes de leurs initiations, les

dans des termes qui lui rappelaient distinctement ses formules, le convoqua dans un endroit écarté, où il devait se trouver réuni d'un grand nombre de frêres. Il s'y rendit sans précaution, parce que les formes de son initiation première, et le caractèrelles personnes qui l'avaient introduit dans l'ordre semblaient lui offrir une garantie tiessuffisante contre toute espèce d'embûches." Il reconnut aux indices les plus manifestes l'endroit qui lui était désigné, le parcourut sur tous ses points avant et après l'heure de la convocation, attendit eficore, et ne vit personne. Peu de jours après, l'avis se réitéra dans les mêmes termes, et l'appela aux mêmes lieux. Il y obeit avec la même exactitude, et ne fut pas plus heureux dans ses recherches. Cette épreuve particulière exercée sur sa patience, ou dans laquelle fl' croyait reconnaître ce motif, se renouvela"; quatre fois sans succes dans l'espace de trois' semaines; a la cinquieme enfin, a laquelle

il s'était soumis avec un certain dépit, il se retirait un peu fatigué de cette déception. trop répétée, quand des cris affreux, qui. se dirent entendre à cent pas de lui, et qui paraissaient partir, d'une personne qu'on assassinait, le reținrent dans le bois, où il. s'était déjà engagé plus avant qu'à l'ordi-, naire. Le jour était à sa fin, la saison trèsmauvaise (o'était vers la fin de novembre, dans un climat rigoureux), et les chemins; difficiles, surpout pour un étranger. Mais aucune considération ne pouvait arrêter son courage dans, une occasion où l'humanité en xéclamait si impérieusement le secours. Armé de sa seule épée, il se précipita dans le fourré, en taillant devant lui les ronces qui s'opposaient à son passage, et toujours dirigé par les cristoujours plus rapprochés,, qui imploraient au hasard l'assistance du. yoyageur; il arriya enfin dans un endroit plus découvert, d'où trois cavaliers de mauvaise mine s'échappèrent à grande course,

on faisant sur lui le triple feu de leurs mousquetons. A ses pieds gisait un corps sanglant, que le crépuscule éclairait de sa dernière lumière, mais que l'on discernait en core assez pour reconnaître les lambeaux déchirés qui l'enveloppaient, les fortes cordes qui attachaient ses membrés, et jusques aux coups dont il avait été frappé! Il avait à peine eu le temps de jeter un regardistif ce triste spectacle, de sonder la profondeur de ce bois, où la mort l'attendait de toutes parts, et d'épler quelques signes de viel prêts à s'éteindre, dans Presortune blont in contemplait l'agonie; quand un détuelles ment de force armée, attiré par les memes plaintes, déboucha de la foret par le point opposé à celui de la retraite des brigarids, et cerna rapidement la place où la victame était couchée. Elle expirait, et ses dernières paroles furent cependant articulées assezdistinctement, pour duli ne flu pas possible de douter qu'elle avait voulu désigner.

l'étranger comme un de ses assassins. Tous l'accusait d'ailleurs; l'heure, le lieu, l'épée nue, dont sa main était armée, l'embarras de son maintien, le trouble de ses paroles. Je n'ai pas besoin de dire qu'il est arrêté, chargé de fers, jeté ignominieusement sur une charrette ampruntée à la première métairie, et conquit dans une maison d'un aspect sinistre, qui tenait lieu de prison au village voisin. La nuit s'achève; deux, trois jours se succèdent dans cet état, à la diète la plus sévère, au secret le plus absolu, au miliau des alarmes inexprimables d'un innogent accusé d'un grand crime, et privé, par la Providence elle-même, de tout moyen. de s'en défendre; enfin, il est traduit devant des magistrats, il subit un interrogatoire, des témoins sont entendus, des hommes accusés de complicité sont interrogés; l'information se commence, se poursuit, se développe devant lui; l'officier public. porte des conclusions, l'accusé est écouté,

le tribunal s'assemble et juge: L'innocunt, accablé par des présomptions dont il n'a pas pu détruire, dont il n'a pas même pu contester la vraisemblance, est condamné sans appel, suivant la forme de ces petites juridictions, à la peine capitale, à la peine la plus cruelle, la plus honteuse surtout, et il n'a le droit de se plaindre qu'au ciel d'un jugement appuyé sur des faits qui ont tout le caractère de l'évidence. Abattu par la fatigue, par le jeune, par la captivité, par le désespoir, il apprend, avec une espèce de joie, que le terme de son supplice est hâté par une circonstance particulière. Le lendemain est consacré à la célébration d'une. des fêtes les plus solennelles de l'Eglise, et ne doit pas être souillé par le sang d'un assassin. Son exécution aura lieu aux flambeaux, à l'heure la plus silencieuse, la plus sinistre de la nuit. Garotté par des bourreaux hideux, précédé de torches lugubres, accompagné de soldats muets qui

marchent autouz de lui la tête baissée, il s'avance au bruit de la cloche mortuaire qui le recommande aux prières des fidèles. et parvient, de détours en détours, à une cour immense, entourée de bâtimens ruinés, et qui offre l'aspect d'une place publique. Un cercle de cavaliers en uniforme ' entoure l'échafaud; des hommes, des femmes, sont groupés dans le lointain; quelques-uns sont assis sur les murailles; on entend, de côté et d'autre, une rumeur sourde d'impatience ou d'horreur, et deux où trois lumières éparses éclairent faiblement des fenêtres éloignées. Il monte à l'échafaud, écoute la lecture de sa sentence, et va se livrer aux exécuteurs, quand un officier civil à cheval, et décoré des signes de la magistrature, fait retentir à ses oreilles je ne sais quel bruit d'espérance qui le ranime un instant. Un édit qui vient d'émaner du gouvernement accorde la grâce à tout homme condamné, pour un délit de quelque

espèce qu'il soit, qui pourra donner à la justice les mots d'initiation et de reconnaissance d'une Société secrète qu'on lui désigne par son nom; c'est celle dans laquelle il a été nouvellement reçu, et dont il accomplissait l'ordre secret au moment de l'étrange catastrophe qui a fait peser surlui le soupçon le plus injuste. On l'interroge, il répond négativement; on insiste, il surite, et demande la mort. Son initiationes achevée; elle se termine par un baisen, et se passe d'un serment. Il n'y avait personne autour de lui qui ne sat membre de l'institution, et qui n'eut sciemment coppéré à l'épreuve.

Quelques historiographes des Sociétés secrètes ont mal à propos confondu celle-ci avec celle des Eveillés d'Allemagne, qui s'en rapproche jusqu'à un certain point par la forme des initiations, mais qui est une association purement mystique.

## NOTE QUINZIÈME.

" Il n'y a peut-être pas une Société secrète qui n'ait eu une conspiration pour principe. » Pag. 224.

Elles en ont changé toutes après le succès, ou après y avoir renoncé; mais il est certain, du moins, qu'il n'y a pas une société secrète qui ne rapporte son origine à quelque superstition qui est la figure plus ou moins altérée d'une conspiration ancienne. La Société des Philadelphes avait si bien senti cet inconvénient, et elle s'était constituée sur des principes si purs, qu'il fut reçu dans son institution, quand elle passa sous le régime d'Oudet, que son existence politique ne se perpétuerait pas audela du gouvernement de Bonaparte. Dans toutes ces associations fondées sur l'amitié, à part celle dont je parle, le premier mot qu'on fait retentir aux oreilles d'un adepte

est celui de vengeance, peut-être parce que les souvenirs de l'amitié offensée dans ses affections, sont les plus durables de tous, et il n'y a rien de plus commun dans les rits maçonniques. On croirait que les hommes ne se sont assemblés que pour s'affliger aur des tombeaux, pour déplorer le malheur d'un maître égongé par ses serviteurs, fouiller des sépulcres, déterrer des os déjà dépouillés de Jeurs chairs; et disputer des cadavres fumans aux flammes des bûchers. Je suis très-persuadé que les adeptes raison. nables des Sociétés que je désigne, généralement, et qui n'ont aucun rapport avec la Société dont j'écris l'histoire, ne font pas remonter leur origine au temple de Salomon, et que les maçons éclairés ne croient pas descendre des Templiers, quoique le nom de leur association, ressemble à une parodie de cet ordre chevaleresque, comme certaines de leurs cérémonies à une allégorie de ses malheurs.

Quant à l'ordre des Templiers d'institution nouvelle, j'en connais au moins trois différens en Europe, qui sont même distincts, jusqu'au point d'offrir une opposition assez remarquable. L'une de ces associations est fondée sur la Société des Philadelplies, dont'elle reconnaît les signes et les formules; une autre sur la maçennerie. dont elle a pris l'attache, et qui en percoit lestributs. Cette institution, dont on connaît très-bien les élémens et le mobile, a été servie par des talens très-élevés, dont l'influence n'a cependant pas tourné à l'avantage de ses progrès. La troisième est une mystification qui s'appuie sur la charte de L'arminius, ou sur le billet de la Châtre. Laissons à l'esprit humain les folies qui ambsent sans nuire: ce sont les bonnes.

L'idée dont je suis parti, à la tête de cette note, me paraît incontestable, et peut sertir à la classification morale des Sociétés secrètes. Chez les peuples heureux par la

longue influence des institutions, ou bien par la disposition naturelle du caractère national, tant qu'elle n'est pas réprimée par des institutions contraires, il y a ce que l'on ' appelle des clubs, des cercles, des ceteries, des réunions quotidiennes ou hebdomadaires, entre des hommes qui se choisissent et qui ont besoin de se voir plus spécialement, sans exclusion formelle des autres. Chez les peuples malades, ohez les peuples en révolution, qui éprouvent des malheurs précaires, il y a des conspirations, c'est-à-dire, des rassemblemens précaires comme les événemens, que les événemens déterminent, et qui doivent finir avec eux. Chez les peuples usés sous leurs institutions, et dont les institutions n'ont pas suivi le mouvement progressif, il n'y a ni coteries ni conspirations. Le corps politique tombe de viellesse, parce que tous ses appuis s'écroulent; et la société meurt de mort, comme Adam, qui en est le principe et

l'image. L'arta de régner sur une nation agée, consiste donc à se mettre au niveau de sa civilisation, en évitant les excès en plus et en moins au milieu desquels cette société est placée; et sous un Roi qui a si admirablement saisi ce milieu difficile, toutes les sociétés politiques perdraient leur but;

Au reste, je dois exprimer ici ma pensée tout entière; et je m'y crois d'autant plus obligé, que le seul nom d'une Société secrète peut servir de prétexte à des persécutions absurdes, dans des pays civilisés, dans des royaumas d'Europe, dans des capitales illustres, au dix-neuvième siècle, et après une révolution qui était propre à la France, mais qui a tourmenté le monde, et qui devait l'éclairer. Il ne faut jamais chercher de conspirations dans les sociétés trèsvépandnes, parce qu'en général, il n'y a que d'honnêtes gens qui s'honorent assez pour se réunir-souvent et en grand nombre

dans le mystère; parce que l'instinct des Sociétés particulières doit tendre à la conservation des grandes; parce que la réunion de quelques citoyens heureux ne peut jamais être dangereuse pour le Roi qui assure leur indépendance et leur tranquillité. On a des preuves terribles que deux hommes, trois hommes, et quelquefois davantage, peuvent s'entendre, se concerter pendant quelques houres, quelques jours, quelques. mois, peut-être, pour une action indigne, pour un crime épouvantable! Mais cette conspiration anti-sociale n'est pas susceptible, ni de s'étendre dans le nombre, ni de se prolonger dans le temps. Toutes les grandes assemblées d'hommes, et celles même qui se sont le plus égarées (je n'en n'en excepte pas une!), ont fini par revenir à la morale. Je crois, beaucoup moins à la société de voleurs et d'assassins de Pascal, qu'à la république d'athées de Bayle.

### 

manner of any love of relative soft and a com-

La conspirution européenne; qui reposais sur l'alliance merveilleuse de deux généraux républicains..., est le fait le plus étonnant de l'histoire; mais c'est le plus incontestable. " Pag. 231.

Il a été saisi d'une manière bien remarquable dans un article de journal où l'on n'irait pas en chercher l'explication. C'est dans le passage, aussi bien écrit que bien pensé, qui termine un feuilleton sur le salon de peinture, signé de M. Boutard, et inséré au journat des Débats, du 25 décembre 1814. M. Boutard n'a certainement été dirigé dans cette conjecture si honorable pour Moreau, pour la France, pour l'Europe, que par un sens extessivement droit, qu'il faut souhaiter aux historiographes de profession. On ne peut pas se dissimuler que

l'opinion publique a accusé Moreau, et que ses apologistes mêmes n'avaient pas trouvé moyen de le justifier, quand il est vrai cependant que sa dernière tentative est peutêtre l'acte le plus noble et le plus irréprochable de ce grand homme, auquel j'aine à croire que la postérité ne reprocheration. L'armée française sait que la change de quarante mille hommes de cavalerie qui a précédé de quelques heures la catastrophe par laquelle Moreau nous a été enlevé, n'avait d'autre but que de saisir Bonaparte et de lui substituer Moreau. L'armée française a su clairement depuis, que la paix était signée d'avance entre les allies et la France, représentée par Moreau. Il n'y a personne qui ne soit convaincu que la marche de l'armée française cessait des-lors d'être une retraite: c'était un voyage amical au mihieu des nations, sous la conduite d'un héros ami des hommes, et qui déterminait, comme de lui-même, les limites respectives

de chaque état. Cette grande pensée à survécu à Moreau dans l'âme héroïque d'Alexander; mais Alexander n'était pas Français, ne guidait pas des armées françaises, et ne devait être connu des Français qu'après les avoir conquis. Je crois pouvoir répéter, que s'il y a fait incontestable dans l'histoire, c'est celui-là: j'en appelle à la conscience de ceux qui le connaissent, et à la raison de ceux qui l'ignoraient.

## NOTE DIX-SEPTIÈME.

"On leur fit espéser l'avancement, la forture, le bonheur. Ils allèrent mourir à la plaine de Grenelle, et com-"mandèrent l'exécution., Pag 236.

La postérité pourra désirer le nom de ces braves, C'étaient Antoine Pique de la divième Cohorte, membre de la Legion-d'Honneur; et Louis-Joseph Lesèvre, lieutenant dans la même Cohorte, membre de la Légion-d'Honneur.

FIN.

and father the period of the second of the s

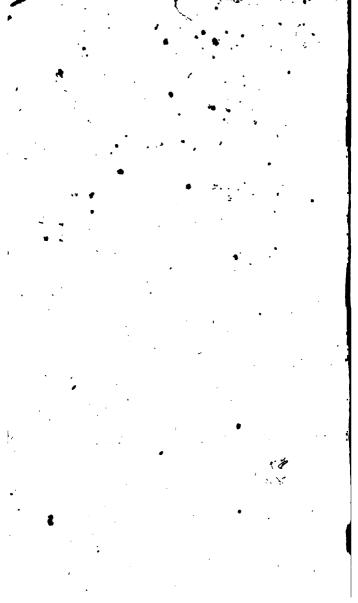

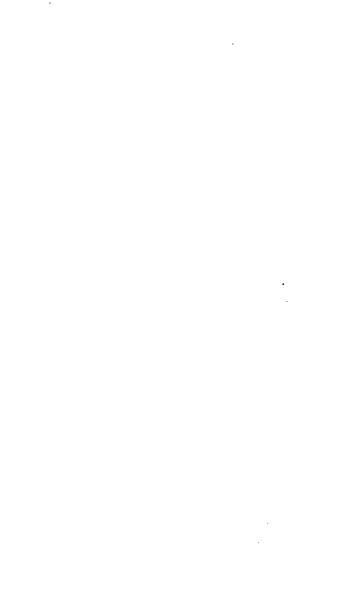

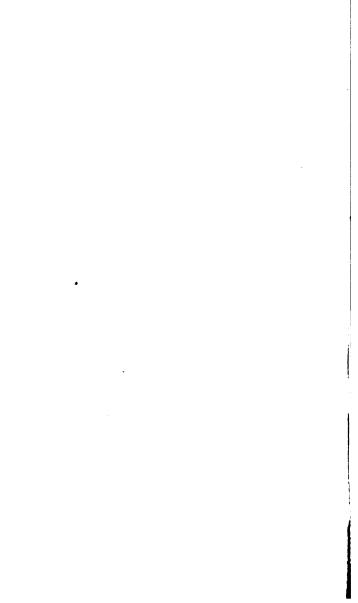







